



PQ 2391 . F2 1837 SMR



L-50

#### CERVUD

DE

# SAINTE-BEUVE.

On ne hait les hommes et la vie que faute de voir assez loin. Étendez un peu plus votre regard, et vous serez bientôt convaincu que tous ces maux dont vous vous plaignez sont de purs néants.

RENÉ.

Credo ego generosum animum, præter Deum ubi finis est noster, præter scipsum et arcanas curas suas, aut præter aliquem multà similitudine sibi conjuctum animum, nusquàm acquiescere.

Petranca, de Vitâ solitaria, lib. 1, sect. 1.

#### CETTES

DE

# SAINTE-BEUVE,

BES CONSOLATIONS.

Troisième Edition.

Bruxelles.

SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE , ETC. Hauman, Cattoir et comp°.

1837.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

## LES CONSOLATIONS.



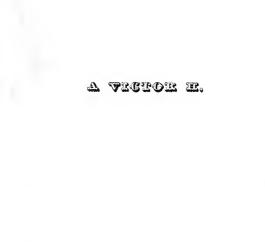



Mon Ami, ce petit livre est à vous; votre nom s'y trouve à presque toutes les pages; votre présence ou votre souvenir s'y mêle à toutes mes pensées. Je vous le donne, ou plutôt je vous le rends; il ne se serait pas fait sans vous. Au moment où vous vous lancez pour la première fois dans le bruit et dans les orages du drame, puissent ces souvenirs de vie domestique et d'intérieur vous apporter un frais parfum du rivage que vous quittez! Puissent-ils, comme ces chants antiques qui soutenaient le guerrier dans le combat, vous retracer l'image adorée du foyer, des enfants et de l'épouse?

Pétrarque, ce grand maître dans la science du cœur et dans le mystère de l'amour, a dit au commencement de son Traité sur la Vie solitaire:

« Je crois qu'une belle âme n'a de repos ici-bas » à espérer, qu'en Dieu, qui est notre fin der» nière; qu'en elle-même et en son travail in» térieur; et qu'en une âme amie, qui soit sa 
» sœur par la ressemblance. » C'est aussi la pensée et le résumé du petit livre que voici.

Lorsque, par un effet des circoustance dures où elle est placée, ou par le développement d'un germe fatal déposé en elle, une âme jeune, ardente, tournée à la rêverie et à la tendresse, subit une de ces profondes maladies morales qui décident de sa destinée, si elle y survit et en triomphe; si, la crise passée, la liberté humaine reprend le dessus et recueille ses forces éparses; alors, le premier sentiment est celui d'un bien-être intime, délicieux, vivifiant, comme après une an-

goisse ou une défaillance. On rouvre les yeux au jour; on essuie de son front sa sueur froide; on s'abandonne tout entier au bonheur de renaître et de respirer. Puis la réflexion commence; on se complaît à penser qu'on a plongé plus avant que bien d'autres dans le Puits de l'abîme et dans la Cité des douleurs; on a la mesure du sort; on sait à fond ce qui en est de la vie, et ce que peut saigner de sang un cœur mortel. Qu'aurait-on désormais à craindre d'inconnu et de pire? Tous les maux humains ne se traduisent-ils pas en douleurs? Toutes les douleurs poussées un peu loin ne sont-elles pas les mêmes? On a été englouti un moment par l'Océan; on a rebondi contre le roc comme la sonde, ou bien on a rapporté du gravier dans ses cheveux; et, sauvé du naufrage, ne quittant plus de tout l'hiver le coin de sa cheminée, on s'enfonce des heures entières en d'inexprimables souvenirs. Mais ce calme, qui est dû surtout à l'absence des maux et à la comparaison du présent avec le passé, s'affaiblit en se prolongeant, et devient insuffisant à l'âme; il faut pour achever sa guérison qu'elle cherche en elle-même et autour d'elle d'autres ressources plus durables. L'étude d'abord semble lui offrir une distraction pleine de charme et puis-

sante avec douceur; mais la curiosité de l'esprit, qui est le mobile de l'étude, suppose déjà le sommeil du cœur plutôt qu'elle ne le procure, et c'est ici le cœur qu'il s'agit avant tout d'apaiser et d'assoupir. Et puis ces sciences, ces langues, ces histoires qu'on étudierait, contiennent au gré des âmes délicates et tendres trop peu de suc essentiel sous trop d'écorces et d'enveloppes; une nourriture exquise et pulpeuse convient micux aux estomacs débiles. La poésie est cette nourriture par excellence, et de toutes les formes de poésie, la forme lyrique, plus qu'aucune autre, et de tous les genres de poésie lyrique, le genre rêveur, personnel, l'élégie ou le roman d'analyse en particulier. On s'y adonne avec prédilection; on s'en pénètre; c'est un enchantement; et comme on se sent encore trop voisin du passé pour le perdre de vue, on essaie d'y jeter ce voile ondoyant de poésie qui fait l'effet de la vapeur bleuâtre aux contours de l'horizon. Aussi la plupart des chants, que les âmes malades nous ont transmis sur elles-mêmes, datent-ils déjà de l'époque de convalescence ; nous croyons le poëte au plus mal, tandis que souvent il touche à sa guérison; c'est comme le bruit que fait dans la plaine l'arme du chasseur, et

qui ne nous arrive qu'un peu de temps après que le coup a porté. Cependant, convenons-en, l'usage exclusif et prolongé d'une certaine espèce de poésie n'est pas sans quelque péril pour l'âme: à force de refoulement intérieur et de nourriture subtile, la blessure à moitié fermée pourrait se rouvrir, il faut par instants à l'homme le mouvement et l'air du dehors, il lui faut autour de lui des objets où se poser, et quel convalescent surtout n'a besoin d'un bras d'ami qui le soutienne dans sa promenade et le conduise sur la terrasse au soleil?

L'amitié, ô mon Ami, quand elle est ce qu'elle doit être, l'union des âmes, a cela de salutaire qu'au milieu de nos plus grandes et de nos plus désespérées douleurs, elle nous rattache insensiblement et par un lien invisible à la vie humaine, à la société, et nous empêche, en notre misérable frénésie, de nier, les yeux fermés, tout ce qui nous entoure. Or, comme l'a dit excellemment M. Ballanche: « Toutes les pensées » d'existence et d'avenir se tiennent; pour croire » à la vie qui doit suivre celle-ci, il faut commencer par croire à cette vie elle-même, à la » vie passagère. » Le devoir de l'ami clairvoyant envers l'ami infirme consiste donc à lui ména-

ger cette initiation délicate qui le ramène d'une espérance à l'autre, à lui rendre d'abord le goût de la vie; à lui faire supporter l'idée de lendemain; puis, par degrés, à substituer pieusement dans son esprit, à cette idée vacillante, le désir et la certitude du lendemain éternel. Mais indiquer ce but supérieur etdivin de l'amitié, c'est assez reconnaître que sa loi suprême est d'y tendre sans cesse; et qu'au lieu de se méprendre à ses propres douceurs, au lieu de s'endormir en de vaines et molles complaisances, elle doit cheminer, jour et nuit, comme un guide céleste, entre les deux compagnons qui vont aux mêmes lieux. Toute autre amitié que celle-là serait trompeuse, légère, bonne pour un temps, et bientôt épuisée; ell e mériterait qu'on lui appliquât la parole sévère du saint auteur de l'Imitation : « Noli confidere super amicos et » proximos, nec in futurum tuam differas salu-» tem, quia citiùs obliviscentur tuî homines » quàm æstimas. » Il ne reste rien à dire, après saint Augustin, sur les charmes décevants et les illusions fabuleuses de l'amitié humaine. A la prendre de ce côté, je puis répéter devant vous, ô mon Ami, que l'amitié des hommes n'est pas sûre, et vous avertir de n'y pas trop compter.

Il est doux sans doute, il est doux, dans le calme des sens, dans les jouissances de l'étude et de l'art, « de causer entre amis, de s'approuver » avec grâce, de se complaire en cent façons; » de lire ensemble d'agréables livres; de discuter » parfois sans aigreur ainsi qu'un homme qui » délibère avec lui-même, et par ces contestan tions rares et légères de relever un peu l'ha » bituelle unanimité de tous les jours. Ces témoi-» gnages d'affection qui, sortis du cœur de ceux » qui s'entr'aiment, se produisent au dehors par " la bouche, par la physionomie, par les yeux et » par mille autres démonstrations de tendresse, » sont comme autant d'étincelles de ce fen d'a-» mitié qui embrase les âmes et les fond toutes » en une seule. (1) » Mais si vous tenez à ce que ce feu soit durable, si vous ne pouvez vous faire à l'idée d'être oublié un jour de ces amis si bons, ò Vous qui que vous soyez, ne mourez pas avant eux; car cette sorte d'amitié est tellement aimable et douce, qu'elle-même bientôt se console elle-même, et que ce qui reste comble aisément le vide de ce qui n'est plus; la pensée des amis

<sup>(1)</sup> Sr. Aug., Conf., liv. 1v, ch. 8.

morts, quand par hasard elle s'élève, ne fait que mieux sentir aux amis vivants la consolation d'être ensemble, et ajoute un motif de plus à leur bonheur.

Si vous êtes humble, obscur, mais tendre et dévoué, et que vous ayez un ami sublime, ambitieux, puissant, qui aime et obtienne la gloire et l'empire, aimez-le, mais n'en aimez pas trop un autre; car cette sorte d'amitié est absolue, jalouse, impatiente de partage; aimez-le, mais qu'un mot équivoque, lâché par vous au hasard, ne lui soit pas reporté envenimé par la calomnie; car ni tendresse à l'épreuve, ni dévouement à mourir mille fois pour lui, ne rachèteront ce mot insignifiant qui aura glissé dans son cœur.

Si votre ami est beau, bien fait, amoureux des avantages de sa personne, ne négligez pas trop la vôtre; gardez-vous qu'une maladie ne vous défigure, qu'une affliction prolongée ne vous détourne des soins du corps; car cette sorte d'amitié, qui vit de parfums, est dédaigneuse, volage, et se dégoûte aisément.

Si vous avez un ami riche, heureux, entouré des biens les plus désirables de la terre, ne devenez ni trop pauvre, ni trop délaissé du monde, ni malade sur un lit de douleurs; car cet ami, tout bon qu'il sera, vous ira visiter une fois ou deux, et la troisième il remarquera que le chemin est long, que votre escalier est haut et dur, que votre grabat est infect, que votre humeur a changé; et il pensera, en s'en revenant, qu'il y a au fond de cette misère un peu de votre faute, et que vous auriez bien pu l'éviter; et vous ne serez plus désormais pour lui, au sein de son bonheur, qu'un objet de compassion, de secours, et peut-être un sujet de morale.

Si, malheureux vous-même, vous avez un ami plus malheureux que vous, consolez-le, mais n'attendez pas de lui consolation à votre tour; car, lorsque vous lui raconterez votre chagrin, il aura beau animer ses regards et entr'ouvrir ses lèvres comme s'il écoutait, en vous répondant il ne répondra qu'à sa pensée, et sera intérieurement tout plein de lui-même.

Si vous aimez un ami plus jeune que vous, que vous le cultiviez comme un enfant, et que vous lui aplanissiez le chemin de la vie, il grandira bientôt; il se lassera d'être à vous et par vous, et vous le perdrez. Si vous aimez un ami plus vieux, qui, déjà arrivé bien haut, vous prenne par la main et vous élève, vous grandirez rapi-

dement, et sa faveur alors vous pèsera, ou vous lui porterez ombrage.

Que sont devenus les amis du même âge, ces frères en poésie, qui croissaient ensemble, unis, encore obscurs, et semblaient tous destinés à la gloire? Que sont devenus ces jeunes arbres réunis autrefois dans le même enclos? Ils ont poussé, chacun selon sa nature; leurs feuillages, d'abord entremêlés agréablement, ont commencé de se nuire et de s'étouffer; leurs têtes se sont entrechoquées dans l'orage; quelques-uns sont morts sans soleil; il a fallu les séparer, et les voilà maintenant, bien loin les uns des autres, verts sapins, châtaigniers superbes, au front des côteaux, au creux des vallons, ou saules éplorés au bord des fleuves.

La plupart des amitiés humaines, même des meilleures, sont donc vaines et mensongères, ô mon Ami; et c'est à quelque chose de plus intime, de plus vrai, de plus invariable, qu'aspire une âme dont tontes les forces ont été une fois brisées et qui a senti le fond de la vie. L'amitié qu'elle implore, et en qui elle veut établir sa demeure, ne saurait être trop pure et trop pieuse, trop empreinte d'immortalité, trop mêlée à l'invisible et à ce qui ne change pas; vestibule trans-

parent, incorruptible, au seuil du Sanctuaire éternel; degré vivant, qui marche et monte avec nous, et nous élève au pied du saint Trône. Tel est, mon Ami, le refuge heureux que j'ai trouvé en votre âme. Par vous, je suis revenu à la vie de dehors, au mouvement de ce monde, et de là, sans secousse, aux vérités les plus sublimes. Vous m'avez consolé d'abord, et ensuite vous m'avez porté à la source de toute consolation; car vous l'avez vous-même appris dès la jeunesse, les autres eaux tarissent, et ce n'est qu'aux bords de cette Siloé céleste qu'on peut s'asseoir pour toujours et s'abreuver:

Voici la vérité qu'au monde je révèle : Du ciel dans mon néant je me suis souvenu ; Louez Dieu! La brebis vient quand l'agneau l'appelle ; J'appelais le Seigneur , le Seigneur est venu.

Vous avez dans le port poussé ma voile errante; Ma tige a reverdi de sève et de verdeur; Seigneur, je vous bénis! à ma lampe mourante Votre souffle vivant a rendu sa splendeur.

Dieu donc et toutes ses conséquences; Dieu, l'immortalité, la rémunération et la peine; dès ici-bas le devoir, et l'interprétation du visible par l'invisible; ce sont les consolations les plus réelles après le malheur, et l'âme, qui une fois v a pris goût, peut bien souffrir encore, mais non plus retomber. Chaque jour de plus, passé en cette vie périssable, la voit s'enfoncer davantage dans l'ordre magnifique d'idées qui s'ouvre devant elle à l'infini; et si elle a beaucoup aimé et beaucoup pleuré, si elle est tendre l'intelligence des choses d'au-delà ne la remplit qu'imparfaitement; elle en revient à l'Amour; c'est l'Amour surtout qui l'élève et l'initie, comme Dante, et dont les rayons pénétrants l'attirent de sphère en sphère comme le soleil aspire la rosée. De là mille larmes encore, mais délicieuses et sans aucune amertume; de là mille joies secrètes, mille blanches lueurs découvertes au sein de la nuit; mille pressentiments sublimes entendus au fond du cœur dans la prière; car une telle âme n'a de complet soulagement que lorsqu'elle a éclaté en prière, et qu'en elle la philosophie et la religion se sont embrassées avec sanglots.

En ce temps-ci, où par bonheur on est las de l'impiété systématique, et où le génie d'un maître célèbre a réconcilié la philosophie avec les plus nobles facultés de la nature humaine, il se rencontre dans les rangs distingués de la société

une certaine classe d'esprits sérieux, moraux, rationnels; vaquant aux études, aux idées, aux discussions; dignes de tout comprendre, peu passionnés, et capables seulement d'un enthousiasme d'intelligence qui témoigne de leur amour ardent pour la vérité. A ces esprits de choix, au milieu de leur vie commode, de leur loisir occupé, de leur développement tout intellectuel, la religion philosophique suffit; ce qui leur importe particulièrement, c'est de se rendre raison des choses; quand ils ont expliqué, ils sont satisfaits: aussi le côté inexplicable leur échappet-il souvent, et ils le traiteraient volontiers de chimère, s'ils ne trouvaient moyen de l'assujettir, en le simplifiant, à leur mode d'interprétation universelle. Le dirai-je? ce sont des esprits plutôt que des âmes; ils habitent les régions moyennes; ils n'ont pas pénétré fort avant dans les voies douloureuses et impures du cœur; ils ne sont pas rafraîchis, après les flammes de l'expiation, dans la sérénité d'un éther inaltérable; ils n'ont pas senti la vie au vif.

J'honore ces esprits, je les estime heureux; mais je ne les envie pas. Je les crois dans la vérité, mais dans une vérité un peu froide et nue. On ne gagne pas toujours à s'élever, quand on ne s'élève pas assez haut. Les physiciens qui sont parvenus aux plus grandes hauteurs de l'atmosphère, rapportent qu'ils ont vu le soleil sans rayons, dépouillé, rouge et fauve; et partout des ténèbres autour d'eux. Plutôt que de vivre sous un tel soleil, mieux vaut encore demeurer sur terre, croire aux ondoyantes lueurs du soir et du matin, et prêter sa docile prunelle à toutes les illusions du jour, dût-on laisser la paupière en face de l'astre éblouissant; — à moins que l'âme, un soir, ne trouve quelque part des ailes d'ange, et qu'elle ne s'échappe dans les plaines lumineuses, par-delà notre atmosphère à une hauteur où les savants ne vont pas.

Oui, eût-on la géométrie de Pascal et le génie de René, si la mystérieuse semence de la rêverie a été jetée en nous et a germé sous nos larmes dès l'enfance; si nous nous sentons de bonne heure malades de la maladie de saint Augustin et de Fénelon; si, comme le disciple dont parle. Klopstock, ce Lebbée dont la plainte est si douce, nous avons besoin qu'un gardien céleste abrite notre sommeil avec de tendres branches d'olivier; si enfin, comme le triste Abbadona, nous portons en nous le poids de quelque chose d'irréparable, il n'y a qu'une voie ouverte pour

échapper à l'ennui dévorant, aux lâches défaillances ou au mysticisme insensé; et cette voie. Dieu merci n'est pas nouvelle! Heureux qui n'en est jamais sorti! plus heureux qui peut y rentrer! Là seulement on trouve sécurité et plénitude; des remèdes appropriés à toutes les misères de l'âme ; des formes divines et permanentes imposées au repentir, à la prière et au pardon; de doux et fréquents rappels à la vigilance; des trésor toujours abondants de charité et de grâce. Nous parlons souvent de tout cela, ô mon Ami, dans nos longues conversations d'hiver, et nous ne différons quelquefois un peu que parce que vous êtes plus fort et que je suis faible. Bien jeune, vous avez marché droit, même dans la nuit; le malheur ne vous a pas jeté de côté; et, comme Isaac attendant la fille de Bethuel, vous vous promeniez solitaire dans le chemin qui mène au puits appelé le puits de Celui qui vit et qui voit, Viventis et Videntis. Votre cœur vierge ne s'est pas laissé aller tout d'abord aux trompeuses mollesses, et vos rêveries y ont gagné avec l'âge un caractère religieux, austère, primitif, et presque accablant pour notre infirme humanité d'aujourd'hui; quand vous avez eu assez pleuré, vous vous êtes retiré à Pathmos avec votre aigle, et

vous avez vu clair dans les plus effrayants symboles. Rien désormais qui vous fasse pâlir; vous pouvez sonder toutes les profondeurs, ouïr toutes les voix; vous vous êtes familiarisé avec l'Infini. Pour moi, qui suis encore nouveau-venu à la lumière, et qui n'ai pour me sauver qu'un peu d'amour, je n'ose m'aventurer si loin à travers l'immense nature, et je ne m'inquiète que d'atteindre aux plus humbles, aux plus prochaines consolations qui nous sont enseignées. Ce petit livre est l'image fidèle de mon âme ; les doutes et les bonnes intentions y luttent encore; l'étoile qui scintille dans le crépuscule semble par instants prête à s'éteindre; la voile blanche que j'apercois à l'horizon m'est souvent dérobée par un flot de mer orageuse, pourtant la voile blanche et l'étoile tremblante finissent toujours par reparaître. - Tel qu'il est, ce livre, je vous l'offre, et j'ai pensé qu'il serait d'un bon exemple.

De son cachet littéraire, s'il peut être ici question de cela, je ne dirai qu'un mot. Dans un volume publié par moi, il y a près d'un an, et quia donné lieu à beaucoup de jugements divers, quelques personnes, dont le suffrage m'est précieux, avaient paru remarquer et estimer, comme une nouveauté en notre poésie, le choix de cer-

tains sujets empruntés à la vie privée et rendus avec relief et franchise. Si, à l'ouverture du volume nouveau, ces personnes pouvaient croire que j'ai voulu quitter ma première route, je leur ferai observer par avance que tel n'a pas été mon dessein; qu'ici encore c'est presque toujours de la vie privée, c'est-à-dire, d'un incident domestique, d'une conversation, d'une promenade, d'une lecture, que je pars, et que, si je ne me tiens pas à ces détails comme par le passé, si même je ne me borne pas à en dégager les sentiments moyens de cœuret d'amour humain qu'ils recèlent, et si je passe outre, aspirant d'ordinaire à plus de sublimité dans les conclusions, je ne fais que mener à fin mon procédé sans en changer le moins du monde; que je ne cesse pas d'agir sur le fond de la réalité la plus vulgaire, et qu'en supposant le but atteint (ce qu'on jugera), j'aurai seulement élevé cette réalité à une plus haute puissance de poésie. Ce livre alors serait, par rapport au précédent, ce qu'est dans une spirale le cercle supérieur au cercle qui est au-dessous; il y aurait eu chez moi progrès poétique dans la même mesure qu'il y a eu progrès moral.



### A MADAMB V. II.



Oh! que la vie est longue aux longs jours de l'été, Et que le temps y pèse à mon cœur attristé! Lorsque midi surtout a versé sa lumière, Que ce n'est que chaleur et soleil et poussière; Quand il n'est plus matin et que j'attends le soir, Vers trois heures, souvent, j'aime à vous aller voir; Et là vous trouvant seule, ô mère et chaste épouse! Et vos enfants au loin épars sur la pelouse, Et votre époux absent et sorti pour rêver, J'entre pourtant; et Vous, belle et sans vous lever, Me dites de m'asseoir; nous causons; je commence A vous ouvrir mon cœur, ma nuit, mon vide immense, Ma jeunesse déjà dévorée à moitié, Et vous me répondez par des mots d'amitié; Puis revenant à vous, Vous si noble et si pure, Vous que dès le berceau l'amoureuse nature Dans ses secrets desseins avait formée exprès, Plus fraîche que la vigne au bord d'un antre frais, Douce comme un parfum et comme une harmonie: Fleur qui deviez fleurir sous les pas du génie ; Nous parlons de vous-même et du bonheur humain, Comme une ombre, d'en haut, couvrant votre chemin, De vos enfants bénis que la joie environne, De l'époux votre orgueil, votre illustre couronne; Et quand vous avez bien de vos félicités Épuisé le récit, alors vous ajoutez Triste, et tournant au ciel votre noire prunelle :

- « Hélas! non, il n'est point ici bas de mortelle
- » Qui se puisse avouer plus heureuse que moi;
- » Mais à certains moments et sans savoir pourquoi,
- » Il me prend des accès de soupirs et de larmes;
- » Et plus autour de moi la vie épand ses charmes,
- » Et plus le monde est beau, plus le feuillage vert,
- » Plus le ciel bleu, l'air pur, le pré de fleurs couvert,
- » Plus mon époux aimant comme au premier bel âge,
- » Plus mes enfants joyeux et courant sous l'ombrage,
- » Plus la brise légère et n'osant soupirer,
- » Plus aussi je me sens ce besoin de pleurer. »

C'est que même au delà des bonheurs qu'on envie Il reste à désirer dans la plus belle vie; C'est qu'ailleurs et plus loin notre but est manqué; Qu'à le chercher plus bas on l'a toujours marqué; C'est qu'ombrage, verdure et fleurs, tout cela tombe, Renaît, meurt pour renaître enfin sur une tombe; C'est qu'après bien des jours, bien des ans révolus, Ce ciel restera bleu quand nous ne serons plus; Que ces enfants, objets de si chères tendresses, En vivant oubliront vos pleurs et vos caresses; Que toute joie est sombre à qui veut la sonder, Et qu'aux plus clairs endroits, et pour trop regarder Le lac d'argent, paisible, au cours insaisissable, On découvre sous l'eau de la boue et du sable.

Mais comme au lac profond et sur son limon noir
Le ciel se réfléchit, vaste et charmant à voir,
Et, déroulant d'en haut la splendeur de ses voiles,
Pour décorer l'abîme, y sème les étoiles,
Tel dans ce fond obscur de notre humble destin
Se révèle l'espoir de l'éternel matin;
Et quand sous l'œil de Dieu l'on s'est mis de bonne heure,
Quand on s'est fait une âme où la vertu demeure;
Quand morts entre nos bras, les parents révérés
Tout bas nous ont bénis avec des mots sacrés;
Quands nos enfants, nourris d'une douceur austère,
Continûront le bien après nous sur la terre;
Quand un chaste devoir a réglé tous nos pas,
Alors on peut encore être heureux ici-bas;
Aux instants de tristesse on peut, d'un œil plus ferme,

Envisager la vie et ses biens et leur terme, Et ce grave penser, qui ramène au Seigneur, Soutient l'âme et console au milieu du bonheur.

Mai 1829.

a m. vicuebi.

Dicebam hæc et flebam amarissimè contritione cordis mei ; et ecce audio vocem de vicinâ domo cum cantu dicentis et crebrò repetentis , quasi pneri an puellæ nescio : Tolls lege, tolle lege.

S. Aug. , Conf. , lib. viti.

Au temps des Empereurs, quand les Dieux adultères, Impuissants à garder leur culte et leurs mystères, Pâlissaient, se taisaient sur l'autel ébranlé
Devant le Dieu nouveau dont on avait parlé,
En ces jours de ruine et d'immense anarchie
Et d'espoir renaissant pour la terre affranchie,
Beaucoup d'esprits, honteux de croire et d'adorer,
Avides, inquiets, malades d'ignorer,

De tous lieux, de tous rangs, avec ou sans richesse, S'en allaient par le monde et cherchaient la sagesse. A pied, ou sur des chars brillants d'ivoire et d'or. Ou sur une trirème embarquant leur trésor. Ils erraient; Antioche, Alexandrie, Athènes Tour à tour leur montraient ces lueurs incertaines Qui, dès qu'un œil humain s'y livre et les poursuit, Toujours, sans l'éclairer, éblouissent sa nuit. Platon les guide en vain dans ses cavernes sombres ; En vain de Pythagore ils consultent les nombres : La science les fuit ; ils courent au devant. Esclaves de quiconque ou la donne ou la vend. Du Stoïcien menteur, du Cynique en délire, Dans leur maiu, chaque fois, le manteau se déchire, Puis, par instants, lassés de leur secret tourment. Exhalant en soupirs leur désenchantement, Au bord d'une fontaine, au pied d'un sycomore, Des jours entiers assis, leur ennui les dévore; Le dégoût les irrite aux désirs malfaisants, Et, pour dompter leur âme, ils soulèvent leurs sens. Et bientôt les voilà, ces enfants du portique, Ces nobles orphelins de la sagesse antique, Les voilà ces amants du vrai, du bien, du beau, Dormant dans la débauche ainsi qu'en un tombeau ; Les voilà sans couronne, épars sous des platanes, Dans le vin, pêle-mêle, aux bras des courtisanes, Révant après la vie un éternel sommeil : Quelle honte demain en face du soleil! Ainsi leur vie allait folle et désespérée. Mais un jour qu'en leur cœur la chasteté rentrée, Plus humble, et rappelant les efforts commencés,

Les avait fait rougir des plaisirs insensés, Ou'ils s'étaient repentis avec tristesse et larmes, Résolus désormais de veiller sous les armes ; Ou'à tout hasard au ciel leur âme avait crié, - Crié vers toi, Seigneur! - et qu'ils avaient prié; Ce jour, ou quelque jour à celui-là semblable, Quand le pauvre contrit, près des flots, sur le sable, S'agitait à grands pas, ou, tâchant d'oublier, Comptait dans un jardin les feuilles d'un figuier, Tout d'un coup une voix, on ne ne sait d'où venue, Que la vague apportait ou que jetait la nue, Lui disait : Prends et lis ; et le livre entr'ouvert Était là, comme on voit la colombe au désert; - Ou c'était un buisson qui prenait la parole; - Ou c'était un vieillard avec une auréole, Qui d'un mot apaisait ces cœurs irrésolus, Et qui disparaissait, et qu'on n'oubliait plus.

Et moi, comme eux, Seigneur, je m'écrie et t'implore, Et nul signe d'en haut ne me répond encore; Comme eux j'erre incertain, en proie aux sens fougueux, Cherchant la vérité, mais plus coupable qu'eux; Car je l'avais, Seigneur, cette vérité sainte:
Nourri de ta parole, élevé dans l'enceinte
Où croissent sous ton œil tes enfants rassemblés,
Mes plus jeunes désirs furent par toi réglés;
Ton souffle de mon cœur purifia l'argile;
Tu le mis sur l'autel comme un vase fragile,
Et, les grands jours, au bruit des concerts frémissants,
Tu l'emplissais de fleurs, de parfums et d'encens.
Tu m'aimais entre tous; et ces dons qu'on désire,

Ce pouvoir inconnu qu'on accorde à la lyre . Cet art mystérieux de charmer par la voix, Si l'on dit que je l'ai , Seigneur , je te le dois ; Tu m'avais animé pour chanter tes merveilles, Comme le rossignol qui chante quand tu veilles. Ou'ai-je fait de tes dons ? - J'ai blasphémé, j'ai fui; Au camp du Philistin la lampe sainte a lui : L'orgue impie a chassé l'air divin qui l'inspire, Et le pavé du temple a parlé pour maudire. Grâce! j'ai trop péché : tout fier de ma raison, Plus ivre qu'un esclave échappé de prison, J'ai rougi, j'ai menti des tiens et de toi-même, Et de moi ; j'ai juré que j'étais sans baptême ; J'ai tenté bien des cœurs à de mauvais combats; Lorsque passait un mort, je ne m'inclinais pas. Tu m'as puni, Seigneur; - un jour qu'à l'ordinaire Sans pudeur outrageant ta harpe et ton tonnerre, Comme un enfant moqueur, sur l'abîme emporté, Je roulais glorieux dans mon impiété, Ta colère s'émut, et, soufflant sans orage, Enleva mon orgueil ainsi qu'un vain nuage ; La glace où je glissais rompit sous mon traîneau. Et le roc sous ma main se fondit comme une eau. Depuis ce temps, déchu, noirci de fange immonde, Sans ciel et sans soleil, égaré dans le monde, Quand parfois trop d'ennui me possède, je cours Comme les chiens errants qu'on voit aux carrefours. Je ne respire plus l'air frais des eaux limpides ; Tous mes sens révoltés m'entraînent, plus rapides Que le poulain fumant qui s'effraie et bondit, Ou la mule sans frein d'un Absalon maudit.

Oh, si c'était là tout! l'on pourrait vivre encore Et croupir du sommeil d'un être qui s'ignore; On pourrait s'étourdir. Mais aux pires instants, L'immortelle pensée en sillons éclatants, Comme un feu des marais, jaillit de cette fange, Et, remplissant nos yeux, nous éclaire et se venge. Alors, comme en dormant on rêve quelquefois Qu'on est dans une plaine aride, ou dans un bois, Ou sur un mont désert, et l'on s'entend poursuivre Par des brigands armés, et, plein d'amour de vivre, De sentiers en sentiers, de sommets en sommets, L'on va, l'on va toujours, sans avancer jamais, De même, en ces moments d'angoisse et de détresse, Par mille affreux efforts notre âme se redresse Pour remonter à Dieu; mais son espoir est vain; - Et pourtant, ce n'est pas, Maître bon et divin, Sur des vaisseaux, des chars à la course roulante, Ce n'est pas en marchant plus rapide ou plus lente; Que l'âme en peine arrive au ciel avant le soir ; Pour arriver à toi, c'est assez de vouloir. Je voudrais bien, Seigneur; je veux; pourquoi ne puis-je? Je m'v perds, soutiens-moi; mets fin à ce prodige, Sauve à mon repentir un doute insidieux, O très-grand, ô très-bon, miséricordieux! C'est sans doute qu'en moi la coupable nature Aime en secret son mal, chérit sa pourriture, Espère réveiller le vieil homme endormi, Et qu'en croyant vouloir je ne veux qu'à demi; Non, tout entier, je veux ; - sur mon âme apaisée Verse d'en haut, Seigneur, ta manne et ta rosée; Couvre-moi de ton œil ; tends-moi la main, et rends

Le silence et le caime à mes sens murmurants , Repétris sous tes doigts mon argile odorante; Que, douce comme un chant au lit d'une mourante, Ma voix redise encor ton nom durant les nuits; Ainsi de moi bientôt fuiront tous les ennuis ; Ainsi, comme autrefois, la prière et l'étude De leurs rameaux unis clôront ma solitude; Ainsi, grave et pieux, loin, bien loin des humains Je cacherai ma vie en de secrets chemins', Sous un bois, près des eaux; et là, dans ma pensée Regardant par-delà mon ivresse insensée, Je reverrai les ans chers à mon souvenir Comme un tableau souillé qu'on vient de rajeunir, Et, soit que la bonté du maître que j'adore, Un matin de printemps, sur mon seuil fasse éclore Une vierge au front pur, au doux sein velouté, Oui me donne à cueillir les fruits de sa beauté; Soit que jusqu'au tombeau, pélerin sur la terre, J'achève sans m'asseoir ma traite solitaire; Que mon corps se flétrisse, avant l'âge penché, Et que je sois puni par où j'ai trop péché, Qu'importe, ô Dieu clément! ta tendresse est la même; Tu fais tout pour le bien avec l'enfant qui t'aime; Tu sauves en frappant; - tu m'auras retiré Du profond de l'abime, et je te bénirai.

a w. auguste be prévost.

Quis memorabitur tui post mortem et quis orabit pro te?

ana.

Dans l'île Sant-Louis, le long d'un quai désert, L'autre soir je passais; le ciel était couvert, Et l'horizon brumeux eût paru noir d'orages, Sans la fraîcheur du vent qui chassait les nuages; Le soleil se couchait sous de sombres rideaux; La rivière coulait verte entre les radeaux; Aux balcons çà et là quelque figure blanche Respirait l'air du soir; — et c'était un dimanche.

Le dimanche est pour nous le jour du souvenir ; Car, dans la tendre enfance, on aime à voir venir, Après les soins comptés de l'exacte semaine Et les devoirs remplis, le soleil qui ramene Le loisir et la fête, et les habits parés, Et l'église aux doux chants, et les jeux dans les prés; Et plus tard, quand la vie, en proie à la tempête, Ou stagnante d'ennui, n'a plus loisir ni fête, Si pourtant nous sentons, aux choses d'alentour, A la gaîté d'autrui , qu'est revenu ce jour , Par degrés attendris jusqu'au fond de notre âme, De nos beaux ans brisés nous renouons la trame, Et nous nous rappelons nos dimanches d'alors Et notre blonde enfance, et ses riants trésors. Je rêvais donc ainsi, sur ce quai solitaire, A mon jeune matin si voilé de mystère, A tant de pleurs obscurs en secret dévorés, A tant de biens trompeurs ardemment espérés, Qui ne viendront jamais ,... qui sont venus peut-être! En suis-je plus heureux qu'avant de les connaître? Et, tout révant ainsi, pauvre réveur, voilà Que soudain, loin, bien loin, mon âme s'envola, Et d'objets en objets, dans sa course inconstante, Se prit aux longs discours que feu ma bonne tante Me tenait, tout enfant, durant nos soirs d'hiver, Dans ma ville natale , à Boulogne-sur-Mer. Elle m'y racontait souvent, pour me distraire, Son enfance, et les jeux de mon père, son frère, Que je n'ai pas connu; car je naquis en deuil, Et mon berceau d'abord posa sur un cercueil. Elle me parlait donc, et de mon père et d'elle;

Et ce qu'aimait surtout sa mémoire fidèle,
C'était de me conter leurs destins entraînés
Loin du bourg paternel où tous deux étaient nés.
De mon antique aïcul je savais le ménage,
Le manoir, son aspect et tout le voisinage,
La rivière coulait à cent pas près du seuil;
Douze enfants (tous sont morts!) entouraient le fauteuil;
Et je disais les noms de chaque jeune fille,
Du curé, du notaire, amis de la famille,
Pieux hommes de bien, dont j'ai rêvé les traits,
Morts pourtant sans savoir que jamais je naîtrais.

Et tout cela revint en mon âme mobile, Ce jour que je passais le long du quai, dans l'île.

Et bientôt, au sortir de ces songes flottants, Je me sentis pleurer, et j'admirai longtemps Oue de ces hommes morts, de ces choses vieillies, De ces traditions par hasard recueillies, Moi, si jeune et d'hier, inconnu des aïeux, Que n'ai vu qu'en récits les images des lieux, Je susse ces détails, seul peut-être sur terre, Que j'en gardasse un culte en mon cœur solitaire, Et qu'à propos de rien, un jour d'été, si loin Des lieux et des objets, ainsi j'en prisse soin. Hélas! pensai-je alors, la tristesse dans l'âme, Humbles hommes, l'oubli sans pitié nous réclame, Et sitôt que la mort nous a remis à Dieu, Le souvenir de nous ici nous survit peu ; Notre trace est légère et bien vite effacée; Et moi, qui de ces morts garde encor la pensée,

Quand je m'endormirai comme eux, du temps vaincu, Sais-je hélas! si quelqu'un saura que j'ai vécu? Et poursuivant toujours, je disais qu'en la gloire, En la mémoire humaine, il est peu sûr de croire, Que les cœurs sont ingrats, et que bien mieux il vaut De bonne heure aspirer et se fonder plus haut, Et croire en Celui seul qui, dès qu'on le supplie, Ne nous fait jamais faute, et qui jamais n'oublie.

Juillet 1829.

## A MON AMI

TRUE CUTTENCUEE.

Dilata me in amore, ut discam interiori cordis ore quam suave sit amare et in amore liquefieri et natare.

DE INIT. CURIST., lib. 111, c. 5.

UT.

Depuis que de mon Dieu la bonté paternelle Baigna mon cœur enfant de tendresse et de pleurs , Alluma le désir au fond de ma prunelle , Et me ceignit le front de pudiques couleurs ; Et qu'il me dit d'aller vers les filles des hommes Comme une mère envoie un enfant dans un pré Ou dans un verger mûr , et des fleurs ou des pommes Lui permet de cueillir la plus belle à son gré; Bien souvent depuis lors, inconstant et peu sage, En ce doux paradis j'égarai mes amours; A chaque fruit charmant qui tremblait au passage, Tenté de le cueillir, je retardais toujours.

Puis, j'en voyais un autre et je perdais mémoire: C'étaient des seins dorés et plus blonds qu'un miel pur; D'un front pâli j'aimais la chevelure noire; Des yeux bleus m'ont séduit à leur paisible azur.

J'ai, changeant tour à tour de faiblesse et de flamme, Suivi bien des regards, adoré bien des pas, Et plus d'un soir, rentrant, le désespoir dans l'âme, Un coup d'œil m'atteignit que je ne cherchais pas.

Caprices! vœux légers! Lucile, Natalie, Toi qui mourus, Emma, fantômes chers et doux, Et d'autres que je sais et beaucoup que j'oublie, Que de fois pour toujours je me crus tout à vous!

Mais comme un flot nouveau chasse le flot sonore, Comme passent des voix dans un air embaumé, Comme l'aube blanchit et meurt à chaque aurore, Ainsi rien ne durait.... et je n'ai point aimé.

Non jamais, non l'amour, l'amour vrai sans mensonge, Ses purs ravissements en un cœur ingénu, Et l'unique pensée où sa vertu nous plonge, Et le choix éternel,... je ne l'ai pas connu! Et si trouvant en moi cet ennui que j'évite, Retombé dans le vide et las des longs loisirs, Pour dévorer mes jours et les tarir plus vite, J'ai rabaissé mon âme aux faciles plaisirs;

Si, touché des cris sourds de la chair qui murmure, Sans attendre, ô mon Dieu, le fruit vermeil et frais, J'ai mordu dans la cendre et dans la pourriture, Comme un enfant glouton, pour m'assoupir après;

Pardonne à mon délire, à l'affreuse pensée D'une mort sans réveil et d'une nuit sans jour, A mon vœu de m'éteindre en ma joie insensée; Pardonne: — tout cela, ce n'était pas l'amour.

Mais, depuis quelques soirs et vers l'heure où l'on rêve, Je rencontre en chemin une blanche beauté, Elle est là quand je passe, et son front se relève, Et son œil sur le mien semble s'être arrêté.

Comme un jeune asphodèle, au bord d'une eau féconde, Elle penche à la brise et livre ses parfums, Sa main, comme un beau lis, joue à sa tête blonde; Sa prunelle rayonne à travers des cils bruns.

Comme sur un gazon, sur sa tempe bleuâtre Les flots de ses cheveux sont légers à couler; Dans le vase, à travers la pâleur de l'albâtre, On voit trembler la lampe et l'âme étinceler. Souvent en vous parlant, quelque rêveuse image Tout-à-coup sur son front et dans ses yeux voilés Passe, plus prompte à fuir qu'une ombre de nuage, Qui par un jour serein court aux cîmes des blés.

Ses beaux pieds transparents, nés pour fouler la rose, Plus blancs que le satin qui les vient enfermer, Plus doux que la senteur dont elle les arrose, Je les ai vus.... Mon Dieu, fais que je puisse aimer!

Aimer, c'est croire en toi, c'est prier avec larmes Pour l'augélique fleur éclose en notre nuit, C'est veiller quand tout dort, et respirer ses charmes, Et chérir sur son front ta grâce qui relui;

C'est, quand autour de nous le genre humain en troupe S'agite éperdûment pour le plaisir amer, Et sue, et boit ses pleurs dans le vin de sa coupe, Et se rue à la mort comme un fleuve à la mer,

C'est trouver en soi seul ces mystiques fontaines, Ces torrents de bonheur qu'a chantés un saint Roi; C'est passer du désert aux régions certaines, Tout entiers l'un à l'autre, et tous les deux dans toi;

C'est être chaste et sobre, et doux avec courage; C'est ne maudire rien quand ta main a béni; C'est croire au ciel serein, à l'éclair dans l'orage, C'est vouloir qu'ici bas tout ne soit pas fini; C'est, lorsqu'au froid du soir, aux approches de l'ombre, Le couple voyageur s'est assis pour gémir, Et que la mort sortant, comme un hôtelier sombre, Au plus lassé des deux a crié de dormir;

C'est, pour l'inconsolé qui poursuit solitaire, Étre mort et dormir dans le même tombeau; Plus que jamais c'est vivre au-delà de la terre, C'est voir en songe un ange avec un saint flambeau.

Juillet 1829.







Un nuage a passé sur notre amitié pure; Un mot dit en colère, une parole dure A froissé votre cœur, et vous a fait penser Qu'un jour mes sentiments se pourraient effacer; Pour la première fois, Vous, prudente et si sage, Vous avez cru prévoir, comme dans un présage, Qu'avant mon lit de mort, mon amitié pour vous,

Oui, Madame, pour vous et votre illustre époux,

4.

Amitié que je porte et si fière et si haute, Pourrait un jour sécher et périr par ma faute. Doute amer! votre cœur l'a sans crainte abordé; Vous en avez souffert, mais vous l'avez gardé; Et tantôt, là-dessus, triste et d'un ton de blâme, Vous avez dit ces mots, qui m'ont pénétré l'âme:

- « En cette vie, hélas! rien n'est constant et sûr;
- » Le ver se glisse au fruit, dès que le fruit est mûr;
- » L'amitié se corrompt; tout est rêve et chimère,
- » On n'a pour vrais amis que son père et sa mère,
- » Son mari, ses enfants, et Dieu par-dessus tous.
- » Quand à ces autres biens qu'on estime si doux,
- » S'entr'aider, se chérir, croire à des cœurs fidèles,
- » Voir en des yeux amis briller des étincelles,

Pourquoi venir alors nous dire que la foi

- » Ce sont de faux-semblants auxquels je n'ai plus foi;
- "La vie est une foule où chacun tire à soi. "
  Oui, vous avez dit vrai; l'amitié n'est pas sûre;
  Mais, en me le disant, pourquoi me faire injure?
  Pourquoi, lersqu'ici bas, à l'ennui condamné,
  Las de soi-même, on s'est à quelque autre donné,
  Qu'en cet autre on a mis son âme et sa tendresse,
  Ses foyers, son orgueil et toute sa jeunesse;
  Qu'assis sur le tillac, à demi défailli,
  Comme un pauvre nageur en passant recueilli,
  On a juré de suivre aux mers les plus profondes
  Le noble pavillon qui nous sauva des ondes;
  Lorsqu'autre part qu'en nous notre espoir refleurit;
  Lorsque pour l'être aimé, pour tous ceux qu'il chérit,
  Pour leur salut, leur gloire ou pour leur moindre envie,
  A toute heure, on est prêt à dépenser sa vie;

Est morte aux cœurs humains; que chacun tire à soi; Ou'entre les amitiés aucune n'est durable ; Et pour un tort léger parler d'irréparable? L'irréparable, hélas! savez-vous ce que c'est, Vous que le ciel bénit? malheur à qui le sait! Une fille à quinze ans, fraîche, belle, parée, Et tout d'un coup ravie à sa mère éplorée; Un père moribond, et que le froid roidit Avant qu'il ait dit grâce au fils qu'il a maudit; Une vierge séduite et puis abandonnée, Un souvenir sanglant dans notre destinée, Un remords étalé sur un front endormi, Quelque mortel outrage à l'honneur d'un ami : Voilà l'irréparable! et ce seul mot nous brise; Mais aux coups plus légers le cœur se cicatrise; Et quand on vit, qu'on s'aime, et que l'un a pleuré, On pardonne, on oublie, et tout est réparé.

Juillet 1829.



AM. A. DE B.



Le jour que je vous vis pour la troisième fois.
C'était en juin dernier, voici bientôt deux mois;
Vous en souviendrez-vous? j'ose à peine le croire;
Mais ce jour à jamais emplira ma mémoire:
Après nous être un peu promenés seul à seul,
Au pied d'un marronnier ou sous quelque tilleul,
Nous vînmes nous asseoir, et longtemps nous causâmes
De nous, des maux humains, des besoins de nos âmes;

Moi surtout, moi plus jeune, inconnu, curieux, J'aspirais vos regards, je lisais dans vos veux. Comme aux veux d'un ami qui vient d'un long voyage; Je rapportais au cœur chaque éclair du visage : Et dans vos souvenirs ceux que je choisissais, C'était votre jeunesse, et vos premiers accès D'abord flottants, obscurs, d'ardente poésie. Et les égarements de votre fantaisie : Vos mouvements sans but, vos courses en tout lieu, Avant qu'en votre cœur le démon fût un Dieu. Sur la terre jeté, manquant de lyre encore. Errant, que faisiez-vous de ce don qui dévore? Où vos pleurs allaient-ils? par où montaient vos chants? Sous quels antres profonds, par quels brusques penchants S'abimaît loin des yeux le fleuve? Quels orages Ce soleil chauffait-il derrière les usages? Ignoré de vous-même et de tous , vous alliez .... Où ? dites? parlez-moi de ces temps oubliés. Enfant, Dieu vous nourrit de sa sainte parole; Mais bientôt le laissant pour un monde frivole. Et cherchant la sagesse et la paix hors de lui, Vous avez poursuivi les plaisirs par ennui; Vous avez , loin de vous , couru mille chimères , Goûté les douces eaux et les sources amères . Et sous des cieux brillants, sur des lacs embaumés. Demandé le bonheur à des objets aimés. Bonheur vain! fol espoir: délire d'une fièvre! Coupe qu'on croyait fraîche et qui brûle la lèvre ! Flocon léger d'écume, atôme éblouissant Que l'esquif fait jaillir de la vague en glissant! Fil et d'eau du désert que boit le sable aride!

Phosphore des marais, dont la fuite rapide
Découvre plus à nu l'épaisse obscurité
De l'abîme sans fond où dort l'éternité!
Oh! quand je vous ai dit à mon tour ma tristesse,
Et qu'aussi j'ai parlé des jours pleins de vitesse,
Ou de ces jours si lents qu'on ne peut épuiser,
Goutte à goutte tombant sur le cœur sans l'user;
Que je n'avais au monde aucun but à poursuivre;
Que je recommençais chaque matin à vivre;
Oh! qu'alors sagement et d'un ton fraternel
Vous m'avez par la main ramené jusqu'au ciel:

- « Tel je fus, disiez-vous; cette humeur inquiète,
- » Ce trouble dévorant au cœur de tout poëte,
- » Et dont souvent s'égare une jeunesse en feu,
- » N'a de remède ici que le retour à Dieu;
- » Seul il donne la paix, dès qu'on rentre en la voie,
- » Au mal inévitable il mêle un peu de joie,
- » Nous montre en haut l'espoir de ce qu'on a révé,
- » Et sinon le bonheur, le calme est retrouvé.»

Et souvent depuis lors, en mon âme moins folle, J'ai mûrement pesé cette simple parole; Je la porte avec moi, je la couve en mon sein, Pour en faire germer quelque pieux dessein, Mais quand j'en ai longtemps échauffé ma pensée, Que la Prière en pleurs, à pas lents avancée, M'a baisé sur le front comme un fils, m'enlevant Dans ses bras, loin du monde, en un rêve fervent, Et que j'entends déjà dans la sphère bénie Des harpes et des voix la douceur infinie,

Voilà que de mon âme, alentour, au dedans, Quelques funestes cris, quelques désirs grondants Éclatent tout-à-coup, et d'en haut je retombe. Plus bas dans le péché, plus avant dans la tombe! -Et pourtant aujourd'hui qu'un radieux soleil Vient d'ouvrir le matin à l'Orient vermeil ; Quand tout est calme encor, que le bruit de la ville S'éveille à peine autour de mon paisible asile; A l'instant où le cœur aime à se souvenir, Où l'on pense aux absents, aux morts, à l'avenir, Votre parole, ami, me revient et j'v pense; Et consacrant pour moi le beau jour qui commence. Je vous renvoie à vous ce mot que je vous dois, A yous, sous votre vigne, au milieu des grands bois. Là désormais, sans trouble, au port après l'orage, Rafraîchissant vos jours aux fraîcheurs de l'ombrage, Vous vous plaisez aux lieux d'où vous étiez sorti; Que verriez-vous de plus? vous avez tout senti. Les heures qu'on maudit et celles qu'on caresse Vous ont assez comblé d'amertume ou d'ivresse. Des passions en vous les rumeurs ont cessé; De vos afflictions le lac est amassé; Il ne bouillonne plus ; il dort , il dort dans l'ombre . Au fond de vous , muet , inépuisable et sombre ; A l'entour un esprit flotte, et de ce côté Les lieux sont revêtus d'une triste beauté. Mais ailleurs, mais partout, que la lumière est pure! Quel dôme vaste et bleu couronne la verdure; Et combien cette voix pleure amoureusement! Vous chantez, vous priez, comme Abel, en aimant, Votre cœur tout entier est un autel qui fume,

Vous y mettez l'encens et l'éclair le consume; Chaqueange est votre frère, et quand vient l'un d'entre eux, En vous il se repose,—ô grand homme, homme heureux!

Juillet 1829.

Depuis que cette pièce a été adressée à notre illustre poëte, un affreux malheur est venu la démentir, et montrer que pour le grand homme heureux, tout le lac des afflictions n'était pas amassé; il y manquait une goutte encore, et la plus amère.

Janvier 1830.



## SONWEL.



VII.

L'autre nuit, je veillais dans mon lit sans lumière, Et la verve en mon sein à flots silencieux S'amassait, quand soudain, frappant du pied les cieux, L'éclair, comme un coursier à la pâle crinière, Passa; la foudre en char retentissait derrière, Et la terre tremblait sous les divins essieux; Et tous les animaux, d'effroi religieux Saisis, restaient chacun tapis dans leur tanière. Mais, moi, mon âme en feu s'allumait à l'éclair; Tout mon sein bouillonnait, et chaque coup dans l'air A mon front trop chargé déchirait un nuage.

J'étais dans ce concert un sublime instrument ; Homme, je me sentais plus grand qu'un élément , Et Dieu parlaiten moi plus haut que dans l'orage.

Août 1829.



Nondùm amabam, et amare amabam; quærebam quid amarem, amans amaro, s. avo., Confess.

#### vall.

Naître, vivre et mourir dans la même maison;
N'avoir jamais changé de toit ni d'horizon;
S'être lié tout jeune aux vœux du sanctuaire;
Vierge, voiler son front comme d'un blanc suaire,
Et confiner ses jours silencieux, obscurs,
A l'enclos d'un jardin fermé de tristes murs;
Ou dans un sort plus doux, mais non moins monotone,
Vieillir sans rien trouver dont notre âme s'étonne;

Ne pas quitter sa mère et passer à l'époux Oui vous avait tenue, enfant, sur ses genoux: Aux yeux des grands parents, élever sa famille; Voir les fils de ses fils sous la même charmille Où jadis on avait joué devant l'aïeul; Homme, vivre ignoré, modeste, pauvre et seul, Sans voyager, sentir, ni respirer à l'aise, Ni donner plein essor à ce cœur qui vous pèse; Dans son quartier natal compter bien des saisons, Sans voir jaunir les bois ou verdir les gazons; Avec les mêmes goûts avoir sa même chambre, Ses livres du collège et son poële en décembre; Sa fenêtre entr'ouverte en mai, se croire heureux De regarder un lierre en un jardin pierreux; Tout cela, puis mourir plus humblement encore; Pleuré de quelques yeux, mais sans écho sonore, Sans flambeau qui longtemps chasse l'oubli vaincu, O mon cœur, toi qui sens, dis : est-ce avoir vécu? Pourquoi non? Et pour nous qu'est-ce donc que la vie? Quand aux jeux du foyer votre enfance ravie Aurait franchi déjà bien des monts et des flots, Et vu passer le monde en magiques tableaux ; Quand plus tard vous auriez égaré vos voyages, Mêlé vos pleurs, vos cris au murmure des plages; Semé de vous les mers, les cités, les chemins; Loin d'aujourd'hui, d'hier, jeté vos lendemains En avant au hasard, comme un coureur en nage Lance un disque dans l'air qu'il rattrape au passage; Quand , sinistre , orageux , étourdi de vos bruits , Vous auricz, sous le vent, veillé toutes vos nuits, Vous n'auriez pas vécu pour cela plus peut-être

Que tel cœur inconnu qu'un village a vu naître, Ou'un cloître saint ensuite a du monde enlevé Et qui pria vingt ans sur le même payé: Vous n'auriez pas senti plus de joie immortelle. Plus d'amères douleurs ; vous auriez eu plus qu'Elle Des récits seulement à raconter, le soir. Vivre, sachez-le bien, n'est ni voir ni savoir, C'est sentir, c'est aimer; aimer, c'est là tout vivre; Le reste semble peu pour qui lit à ce livre; Sitôt que passe en nous un seul rayon d'amour, L'âme entière est éclose, ou la sait en un jour; Et l'humble, l'ignorant, si le Ciel le convie A ce mystère immense, aura connu la vie. O vous dont le cœur pur, dans l'ombre s'échauffant, Aime ardemment un père, un époux, un enfant, Une tante, une sœur; foule simple et bénie, Oui savez où l'on va quand la vie est finie, Qui savez comme on pleure, ou de joie ou de deuil, Près d'un berceau vermeil ou sur un noir cercueil. Et comme on aime Dieu même alors qu'il châtie, Et comme la prière à l'âme repentie Verse au pied de l'autel d'abondantes ferveurs, Oh , n'enviez jamais ces inquiets réveurs Dont la vie ennuyée avec orgueil s'étale, Ou s'agite sans but turbulente et fatale. Seuls, ils croient tout sentir, délices et douleurs; Seuls, ils croient dans la vie avoir le don des pleurs, Avoir le sens caché de l'énigme divine. Avoir goûté les fruits de l'arbre et sa racine, Et, fiers de tout connaître, ils raillent en sortant; O yous plus humbles qu'eux, yous en savez autant!

L'Amour vous a tout dit dans sa langue sublime; Il a dans vos lointains doré plus d'une cîme, Fait luire sous vos pieds plus d'un ciron d'azur, Jeté plus d'une fleur aux bords de votre mur. Au coucher du soleil, au lever de la lune, Prêtant l'oreille aux bruits qu'on entend à la brune, Ou l'œil sur vos tisons d'où la flamme jaillit, Ou regardant, couché, le ciel de votre lit; Ou, vierge du Seigneur, dans l'étroite cellule, Sous la lampe de nuit dont la lueur ondule, Adorant saintement et la mère et le fils, Et, pour remède aux maux, baisant le crucifix; Vous avez agité bien des rêves de l'âme ; Vous vous êtes donné ce que tout cœur réclame, Des cœurs selon le vôtre, et vous avez pleuré En remuant des morts le souvenir sacré. Oh, moi, si jusqu'ici j'ai tant gémi sur terre, Si j'ai tant vers le Ciel lancé de plainte amère, C'est moins de ce qu'esclave, à ma glèbe attaché, Je n'ai pu faire place à mon destin caché; C'est moins de n'avoir pas visité ces rivages Que des noms éternels peuplent de leurs images, Où l'orange est si mûre, où le ciel est si bleu; - C'est plutôt jusqu'ici d'avoir aimé trop peu !

Août 1829.

A BONTANEY.

Cella continuata dulcescit, et malè custodita tædium generat et vilescit. Si in principio conversionis tuæ benè cam incolueris et custodieris, erit tibi postcà dilecta amica et gratissimum solatium.

вк имиг. сивият., lib. I, с. 20.

Ami, soit qu'emporté de passions sans nombre, Après beaucoup de cris et de chutes dans l'ombre, Comme aux jeux un vaincu qui détèle ses chars, Vous arrêtiez votre âme, et de vos sens épars Réprimiez la fureur trop longtemps effrénée; Soit que, fermant carrière à votre destinée, Le premier vent vous ait rejeté dans le port; Qu'un amour malheureux, vous assaillant d'abord, D'un voyage plus long vous ait ôté l'envie, Et que, sans voir ouvrir, heurtant à cette vie, Vous vous soyez, bien jeune, assis, le cœur en deuil, Comme un amant, la nuit, qui s'assied sur un seuil; Ou soit encor que , plein de candeur et de joie, Vous cheminiez en paix dans votre douce voie, De l'amour ignorant les dons ou la rigueur, Et qu'homme vous viviez dans l'enfance du cœur; -Ami, -si vous avez, aux champs, à la vallée, Fait choix, pour v cacher une vie isolée, Pour y mieux réfléchir à l'homme, à l'âme, à dieu, D'un toit simple et conforme aux ombrages du lieu ; Si, certain désormais de l'avoir pour demeure, D'y consacrer au ciel vos jours heure par heure, Vous n'y voulez plus rien du monde et des combats Où la chair nous égare, - ami, n'en sortez pas. Laissez ce monde vain et s'agiter et bruire, Ses rumeurs se choquer, gronder et se détruire; Sa gloire luire et fondre, et sa félicité Se gonfler, puis tarir, comme un torrent, l'été. Ne précipitez plus ce flot noir et rapide A travers le cristal de votre lac limpide; Ne lancez plus vos chiens avec le sanglier Dans la claire fontaine, amour du peuplier; Mais restez, vivez seul; et bientôt le silence, Ou le bruit des rameaux que la brise balance, La couleur de la feuille aux arbres différents, Les reflets du matin dans les flots transparents, Ou , plus près , le jardin devant votre fenêtre , Votre chambre et ses murs, et moins encor peut-être,

Tout your consolera; tout, s'animant pour yous, Vous tiendra sans parole un langage bien doux, Comme un ami discret qui, la tête baissée, Sans rien dire comprend et suit votre pensée. La solitude est chère à qui jamais n'en sort; Elle a mille douceurs qui rendent calme et fort. Oh! j'ai rêvé toujours de vivre solitaire En quelque obscur débris d'antique monastère, D'avoir ma chambre sombre, et, sous d'épais barreaux, Une fenêtre étroite et taillée à vitreaux, Et quelque lierre autour, quelque mousse furtive Oui perce le granit et festonne l'ogive ; Et frugal, ne vivant que de fruits et de pain, De mes coudes usant ma table de sapin, Dans mon fauteuil de chêne aux larges clous de cuivre J'ai rêvé de vieillir avec plus d'un vieux livre. On fouille avec bonheur au fond de ses tiroirs ; On a d'autres recoins mystérieux et noirs Sous l'escalier tournant, près de la cheminée, Où jamais on ne touche; où, depuis mainte année. La poussière s'amasse incessamment et dort. Ce demi-jour confus qui vient d'un corridor Donne sur un réduit, où, dans un ordre étrange, Mille objets de rebut, tout ce qui s'use et change, Des papiers, des habits, un portrait effacé Qui fut cher autrefois, un herbier commencé, Pinceaux, flûte, poignards sur la même tablette, Un violon perclus logé dans un squelette, Tout ce qu'un docteur Faust entasse en son fouillis Se retrouve, et nous rend des temps déjà vieillis. Si parfois, de loisir, ou cherchant quelque chose.

On entre là-dedans, et que l'œil s'y repose
Tirant de chaque objet un peu de souvenir,
Comme en nous le passé va vite revenir!
Comme on s'égare encore en songes diaphanes!
Comme les jours enfuis des passions profanes,
Des danses, des concerts, des querelles d'amour,
De l'étude adorée et quittée à son tour,
Jours d'inconstance aimable où la faute a des charmes,
S'éveillent en riant à nos yeux pleins de larmes!
Combien le seul aspect d'un vêtement usé
Peut rajeunir un cœur qu'on croyait épuisé!
Non, jamais dans les bois, foulant l'herbe fleurie,
Un soir d'automne, on n'eut plus fraîche rêverie.

Mais c'est peu du passé; tous ces restes poudreux, Ces débris, où vont-ils? où vais-je derrière eux? Tandis qu'en proie aux vers, et, parcelle à parcelle, Ils retournent grossir la masse universelle; Oue, voltigeant d'abord au hasard et sans choix, Puis retombant bientôt sous de secrètes loix, Ils doivent, retrempés dans le courant des choses, Changer, vivre peut-être, ou fleurir dans les roses, Ou briller dans l'abeille, atômes éclatants, Selon que le voudront la Nature et le temps ; Moi qui suis là debout , qui les vois et qui pense , Oui sens aussi qu'en moi la ruine commence, Moi vieillard avant l'âge, aux cheveux déjà gris, Et qui serai poussière avant tous ces débris, Quand je porte le sort de mon âme immortelle ; Mourant, lui laisserai-je une chance moins belle?

La laisserai-je en risque, après l'exil humain, D'errer comme un atôme au bord d'un grand chemin, Sans se mêler joyeuse au Dieu que tout adore, Sans remonter jamais et sans jamais éclore?

Ainsi rien ne distrait un cœur religieux; Les plus humbles sentiers le ramènent aux cieux ; Sa vie est un parfum de lecture choisie, De contemplation, d'austère poésie; Il sait que la nuit vient, que les instants sont courts, Et médite longtemps ce qui dure toujours. O de l'homme pieux éclatante nature! Noble sublimité dans une vie obscure! Rembrandt, tu l'as comprise; et ton pinceau divin, Tantôt puisant la flamme au front du séraphin, Tantôt rembrunissant sa couleur plus sévère, Nous peint l'homme ici-bas qu'un jour lointain éclaire, Le peint vieux, à l'étroit et manquant d'horizon, Recueilli dans lui-même au fond de sa maison, Courbé, passant les jours en lecture, en prière, Et tourné du côté d'où lui vient la lumière. Des plus cachés destins tu montres la hauteur; Sous ta main le rayon sacré, consolateur, Aux ténèbres se mêle et les dore au passage, Comme l'Ange apportant à Tobie un message, Comme une lampe sainte, ou l'étoile du soir Annonçant aux bergers le Dieu qu'ils allaient voir. C'est le symbole vrai des justes en ce monde ; Plus qu'à demi voilés d'obscurité profonde; Toujours ils ont passé, Rembrandt, et passeront Tout en noir et dans l'ombre, une lumière au front. Août 1829.



### A MON AMI

# BUILD DESCHAMPS.

... Thus our Curate, one whom all believe
Pious and just, and for whose fate they grieve:
All see him poor but ev'n the vulgar know
He merits love, and their respect bestow, etc., etc

CAMBER.— The Borough.

Voici quatre-vingts ans,—plus ou moins,—qu'un curé, Ou plutôt un vicaire, au comté de Surry Vivait, chétif et pauvre, et père de famille; C'était un de ces cœurs dont l'excellence brille Sur le front, dans les yeux, dans le geste et la voix; Gibbon nous dit qu'il l'eut pour maître dix-huit mois, Et qu'il garda toujours souvenir du digne homme, Or le révérend John Kirkby, comme il le nomme, A son élève enfant a souvent raconté Ou'avant vécu d'abord dans un autre comté, - Le Cumberland, je crois, - en été, solitaire, Volontiers il allait, loin de son presbytère, Rêver sur une plage où la mer mugissait, Et que là, sans témoins, simple il se délassait A contempler les flots, le ciel et la verdure ; A s'enivrer longtenips de l'éternel murmure ; Et quand il avait bien tout vu, tout admiré, A chercher à ses pieds sur le sable doré, Pour rapporter joyeux, de retour au village, A ses enfants chéris maint brillant coquillage. Un jour surtout, un jour qu'en ce beau lieu rêvant, Assis sur un rocher, le pauvre desservant Voyait sous lui la mer, comme un coursier qui fume, S'abattre et se dresser toute blanche d'écume; En son âme bientôt par un secret accord, Et soit qu'il se sentît faible et seul sur ce bord, Suspendu sur l'abîme; ou soit que dans cette onde Il crût voir le tableau de la vie en ce monde; Soit que ce bruit existe à tristement penser ; - En son âme il se mit, hélas ! à repasser Les chagrins et les maux de son humble misère ; Qu'à peine sa famille avait le nécessaire; Que la rente, et la dîme, et les meilleurs profits Allaient au vieux Recteur, qui n'avait point de fils; Que, lui, courait, prêchait dans tout le voisinage, Et ne gagnait que juste à nourrir son ménage ; Et pensant de la sorte, au bord de cette mer, Ses pleurs amèrement tombaient au flot amer.

Ce fut très-peu de temps après cette journée, Que, s'efforçant de fuir la misère obstinée, Il quitta sa paroisse et son comté natal, Et vint en Surryshire, où le sort moins fatal Le soulagea d'abord du plus lourd de sa chaîne, Et lui fit quelque aisance après si dure gêne. Dans la maison Gibbon logé, soir et matin Il disait la prière, enseignait le latin Au fils ; puis, le dimanche et les grands jours qu'on chôme , Il prêchait à l'église et chantait haut le psaume. Une fois, par malheur (car il manque au portrait De dire que notre homme était un peu distrait, Distrait comme Abraham Adams ou Primerose), Un jour donc, à l'église, il n'omit autre chose Oue de prier tout haut pour Georges II, le Roi! Les temps étaient douteux, chacun tremblait pour soi; Kirkby fut chassé vite, et plaint, selon l'usage. Ce qu'il devint, lui veuf, quatre enfants en bas âge, Et suspect, je l'ignore, et Gibbon n'en dit rien. Il quitta le pays; mais ce que je sais bien, C'est que, dût son destin rester dur et sévère, Youjours il demeura bon chrétien, tendre père, Soumis à son devoir, esclave de l'honneur, Et qu'il mourut béni, bénissant le Seigneur.

Et maintenant pourquoi réveiller la mémoire De cet homme, et tirer de l'oubli cette histoire? Pourquoi? dans quel dessein? surtout en ce moment Où la France, poussant un long gémissement, Et retombée en proie aux factions parjures, Assemble ses enfants autour de ses blessures? Oue nous fait aujourd'hui ce défunt d'autrefois? Des pleurs bons à verser sous l'ombrage des bois, En suivant à loisir sa chère rêverie, Se peuvent-ils mêler aux pleurs de la patrie? Pourtant, depuis huit jours, ce vicaire inconnu M'est sans cesse et partout à l'âme revenu : Tant nous tient le caprice, et tant la fantaisie Est souveraine aux cœurs épris de poésie! -Et d'ailleurs ce vicaire, homme simple et pieux, Qui passa dans le monde à pas silencieux Et souffrit en des temps si semblables aux nôtres, Ne vaut-il pas qu'on pense à lui, plus que bien d'autres? Oh! que si tous nos chefs, à leur tête le Roi, Les élus du pays, les gardiens de la loi, Nos généraux fameux et blanchis à la guerre, Nos prélats, - enfin tous, - pareils à ce vicaire, Et chacun dans le poste où Dieu le fit asseoir, En droiture de cœur remplissaient leur devoir, Oh! qu'on ne verrait plus la France désarmée, Remettre en jeu bonheur, puissance et renommée, Et saignante, vouloir et ne pouvoir guérir, Et l'abîme d'hier chaque jour se rouvrir!

## SOMMET.

Fallentis semita vitæ.

RI.

Un grand chemin ouvert, une banale route
A travers vos moissons; tout le jour, au soleil
Poudreuse; dont le bruit vous ôte le sommeil;
Où la rosée en pleurs n'a jamais une goutte;
—G loire, à travers la vie, ainsi je te redoute.
Oh! que j'aime bien mieux quelque sentier pareil
A ceux dont parle Horace, où je puis au réveil
Marcher au frais, et d'où, sans être vu, j'écoute!

Oh! que j'aime bien mieux dans mon pré le ruisseau Qui murmure voilé sous les fleurs du berceau, Qu'un fleuve résonnant dans un grand paysage!

Car le fleuve avec lui porte, le long des bords, Promeneurs, mariniers; et les tonneaux des ports Nous dérobent souvent le gazon du rivage.

Saint-Maur, août 1829.



Vois ce que tu es dans cette maison! tout pour tous. Tes amis te considèrent; tu fais souvent leur joie, et il semble à ton cœur qu'il ne pourrait exister sans eux. Cependant it u partais, si tu t'éloignais de ce cercle, sentiraient-ils le vide que ta perte causerait dans leur destinée? et com. bien de temps!

WERTHER.

TII.

Couple heureux et brillant, vous qui m'avez admis Dès longtemps comme un hôte à vos foyers amis, Qui m'avez laissé voir en votre destinée Triomphante, et d'éclat partout environnée, Le cours intérieur de vos félicités, Voici deux jours bientôt que je vous ai quittés; Deux jours que seul, et l'âme en caprices ravie, Loin de vous dans les bois j'essaie un peu la vie; Et déjà sous ces bois et dans mon vert sentier J'ai senti que mon cœur n'était pas tout entier; J'ai senti que vers vous il revenait fidèle Comme au pignon chéri revient une hirondelle, Comme un esquif au bord qu'il a longtemps gardé; Et, timide, en secret, je me suis demandé Si, durant ces deux jours, tandis qu'à vous je pense, Vous aurez seulement remarqué mon absence. Car sans parler du flot qui gronde à tout moment, Et de votre destin qu'assiége incessamment La Gloire aux mille voix, comme une mer montante, Et des concerts tombant de la pue éclatante Où déjà par le front vous plongez à demi; Doux bruits, moins doux pourtant que la voix d'un amil; Vos, u noble époux ; vous, femme, à la main votre aiguille, A vos enfants; chaque soir, en famille, Vous livrez aux doux riens vos deux cœurs reposés, Vous vivez l'un dans l'autre et vous vous suffisez. Et si quelqu'un survient dans votre causerie, Qui sache la comprendre et dont l'œil vous sourie, Il écoute, il s'assied, il devise avec vous, Et les enfants joyeux vont entre ses genoux; Et s'il en vient un autre, puis un autre (Car chacun se fait gloire et bonheur d'être votre), Comme des voyageurs sous l'antique palmier, Ils sont les bien-venus ainsi que le premier. Ils passent; mais sans eux votre existence est pleine, Et l'ami le plus cher, absent, vous manque à peine. Le monde n'est pour vous, radieux et vermeil, Ou'un atôme de plus dans votre beau soleil, Et l'Océan immense aux vagues apaisées

Qu'une goutte de plus dans vos fraîches rosées;
Et bien que le cœur sûr d'un ami vaille mieux
Que l'Océan, le monde et les astres des cieux,
Ce cœur d'ami n'est rien devant la plainte amère
D'un nouveau-né souffrant; et pour vous, père et mère,
Une larme, une toux, le front un peu pâli
D'un enfant adoré, met le reste en oubli.
C'est la loi, c'est le vœu de la sainte Nature;
En nous donnant le jour: « Va, pauvre créature,

- » Va, dit-elle, et prends garde au sortir de mes mains
- » De trébucher d'abord dans les sentiers humains.
- » Suis ton père et ta mère, attentif et docile;
- » Ils te feront longtemps une route facile;
  - » Enfant, tant qu'ils vivront, tu ne manqueras pas,
  - » Et leur ardent amour veillera sur tes pas,
  - » Puis, quand ces nœuds du sang relâchés avec l'âge
  - » T'auront laissé, jeune homme, au tiers de ton voyage,
  - » Avant qu'ils soient rompus et qu'en ton cœur fermé
  - » S'ensevelisse, un jour, le bonheur d'être aimé,
  - » Hâte-toi de nourrir quelque pure tendresse,
  - » Qui, plus jeune que toi, t'enlace et te caresse;
  - » A tes nœuds presque usés joins d'autres nœuds plus forts ;
  - » Car que faire ici-bas, quand les parents sont morts.
  - » Que faire de son âme orpheline et voilée,
  - » A moins de la sentir d'autre part consolée,
  - » D'être père, et d'avoir des enfants à son tour
  - » Que d'un amour jaloux on couve nuit et jour ? » Ainsi veut la Nature, et je l'ai méconnue; Et quand la main du Temps sur ma tête est venue, Je me suis trouvé seul, et j'ai beaucoup gémi,

Et je me suis assis sous l'arbre d'un ami.



## EVERROE

IMITÉS DE WORDSWORTH.



RAII.

C'est un beau soir, un soir paisible et solennel,
A la fin du saint jour, la Nature en prière
Se tait, comme Marie à genoux sur la pierre,
Qui tremblante et muette écoutait Gabriel:
La mer dort; le soleil descend en paix du ciel;
Mais dans ce grand silence, au-dessus et derrière,
On entend l'hymne heureux du triple sanctuaire,
Et l'orgue immense où gronde un tonnerre éternel.

O blonde jeune fille, à la tête baissée, Qui marches près de moi, si ta sainte pensée Semble moins que la mienne adorer ce moment,

C'est qu'au sein d'Abraham vivant toute l'année, Ton âme est de prière, à chaque heure, baignée, C'est que ton cœur recèle un divin firmament.

Septembre 1829.

RIV.

Les passions, la guerre; une âme en frénésie, Qu'un éclatant forfait renverse du devoir; Du sang; des rois bannis, misérables à voir; Ce n'est pas là-dedans qu'est toute poésie. De soins plus doux, la Muse est quelquefois saisie; Elle aime aussi la paix, les champs, l'air frais du soir, Un penser calme et fort, mêlé de nonchaloir; Le lait pur des pasteurs lui devient ambroisie. Assise au bord d'une eau qui réfléchit les cieux, Elle aime la tristesse et ses élans pieux; Elle aime les parfums d'une âme qui s'exhale,

La marguerite éclose, et le sentier fuyant, Et quand novembre étend sa brume matinale, Une fumée au loin qui monte en tournoyant.

Septembre 1829.

IF.

Quand le Poëte en pleurs, à la main une lyre, Poursuivant les beautés dont son cœur est épris, A travers les rochers, les monts, les prés fleuris Les nuages, les vents, mystérieux empire, S'élance, et plane seul, et qu'il chante et soupire, La foule en bas souvent, qui veut rire à tout prix, S'attroupe, et l'accueillant au retour par des cris, Le montre au doigt; et tous, pauvre insensé, d'en rire!

11

Mais tous ces cris, Poëte, et ces rires d'enfants, Et ces mépris si doux aux rivaux triomphants, Que t'importe, si rien n'obscurcit ta pensée,

Pure, aussi pure en toi qu'un rayon du matin, Que la goutte de pleurs qu'une vierge a versée, Ou la pluie en avril sur la ronce et le thym?

Septembre 1829.

## AV. II.



### ITI.

Ami, d'où nous viens-tu, tremblant, pâle, effaré, Tes blonds cheveux épars et d'un blond plus doré, Comme ceux que Rubens et Rembrandt à leurs anges Donnent en leurs tableaux par des teintes étranges? Ami, d'où nous viens-tu? d'où la froide sueur De ta main qui me presse, et la blanche lueur De ton front grand et haut comme s'il était chauve? Ta prunelle est sanglante et ta paupière est fauve;

Ta voix tremble et frémit comme après un forfait; Ton accent étincelle : - Ami, qu'as-tu donc fait? Ah! oui, je le comprends, tu sors du sanctuaire; Ton visage d'abord s'est collé sur la pierre; Mais le Seigneur a dit, et ton effroi s'est tu; Et tous les deux longtemps vous avez combattu; Jacob et l'Étranger ont mêlé leurs haleines, Mazeppa, le coursier t'a traîné par les plaines; Honneur à toi, Poëte; - honneur à toi, vainqueur! Oh! garde-les toujours, jeune homme au chaste cœur, Garde-les sur ton front ces auréoles pures, Et ne les ternis point par d'humaines souillures. La sainte Poésie environne tes pas; C'est le plus bel amour des amours d'ici-bas. Oh! moi, qui vis en toi, qui t'admire et qui t'aime, Qui vois avec orgueil grossir ton diadème, Moi dont l'aspect t'est cher et dont tu prends la main, Égaré de bonne heure, hélas! du droit chemin, Si par fois mon accent vibre et mon œil éclaire, C'est vaine passion, misérable colère, Amour-propre blessé, que sais-je?-et si mon front Se voile de pâleur, c'est plutôt un affront; C'est que mon âme impure est ivre de mollesse; C'est le signe honteux que le plaisir me laisse.

Septembre 1829.



Giunto è già'l cerso della vita mia, etc., etc. MICREL-ANG., Sonnet. AVII.

- « Ma barque est tout-à-l'heure aux bornes de la vie ;
- » Le ciel devient plus sombre et le flot plus dormant;
- » Je touche aux bords où vont chercher leur jugement
- » Celui qui marche droit et celui qui dévie.
- » Oh! quelle ombre ici-bas mon âme a poursuivie!
- » Elle s'est fait de l'Art un monarque, un amant,
- » Une idole, un veau d'or, un oracle qui ment:
- » Tout est creux et menteur dans ce que l'homme envie.

- » Aux abords du tombeau qui pour nous va s'ouvrir,
- » O mon âme craignons de doublement mourir;
- » Laissons-là ces tableaux qu'un faux brillant anime ;
- » Plus de marbre qui vole en éclats sous mes doigts!
- » Je ne sais qu'adorer l'adorable victime
- » Qui, pour nous recevoir, a mis les bras eu croix.»

Ainsi vieux et mourant s'écriait Michel-Ange; Et son marbre à ses yeux était comme la fange, Et sa peinture immense attachée aux autels, Toute sainte aujourd'hui qu'elle semble aux mortels, Lui semblait un rideau qui cache la lumière; Détrompé de la gloire, il voulait voir derrière, Et se sentait petit sous l'ombre du tombeau: C'est bien, et ce mépris chez toi, grand homme, est beau!

Tu te trompais pourtant.—Oui, le plaisir s'envole,
La passion nous ment, la gloire est une idole,
Non pas l'Art; l'Art sublime, éternel et divin,
Luit comme la Vertu; le reste seul est vain.
Avant, ô Michel-Ange; avant que les années
Eussent fait choir si bas tes forces prosternées,
Raidi tes bras d'athlète, et voilé d'un brouillard
Les couleurs et le jour au fond de ton regard,
Dis-nous, que faisais-tu? Parle haut et rappelle
Tant de travaux bénis, et plus d'une chapelle
Tout entière bâtie et peinte de tes mains,
Et les groupes en marbre, et les cris des Romains

Quand, admis et tombant à genoux dans l'enceinte, Ils adoraient de Dieu partout la marque empreinte, Lisaient leur jugement écrit sur les parois, Baisaient les pieds d'un Christ descendu de la croix, Et, priant, et pleurant, et se frappant la tête, Confessaient leurs péchés à la voix du prophète; Car tu fus un prophète, un archange du ciel, Et ton nom a dit vrai comme pour Raphaë!.

Et Dante aussi, Milton et son aïeul Shakspeare, Rubens . Rembrandt . Mozart , rois chacun d'un empire , Tous ces mortels choisis, qui, dans l'humanité, Réfléchissent le ciel par quelque grand côté, Iront-ils , au moment d'adorer face à face Le soleil éternel devant qui tout s'efface, Appeler feu follet l'astre qui les conduit . Ou l'ardente colonne en marche dans leur nuit? Moïse, chargé d'ans et prêt à rendre l'âme, Des foudres du Sina renia-t-il la flamme? Quand de Jérusalem le temple fut ouvert, Qui donc méprisa l'arche et l'autel du désert ? Salomon pénitent, à qui son Dieu révèle Les parvis lumineux d'une Sion nouvelle, Et qui, les yeux remplis de l'immense clarté, Ne voit plus ici-bas qu'ombre et que vanité, Lui qui nomme en pitié chaque chose frivole, Appelle-t-il jamais le vrai temple une idole? Oh! non pas, Salomon; l'idole est dans le cœur; L'idole est d'aimer trop la vigne et sa liqueur, D'aimer trop les baisers des jeunes Sulamites; L'idole est de bâtir au Dieu des Édomites,

De croire en son orgueil, de couronner ses sens, D'irriter, tout le jour, ses désirs renaissants, D'assoupir de parfums son âme qu'on immole; Mais bâtir au Seigneur, ce n'est pas là l'idole.

Le Seigneur qui , jaloux de l'œuvre de ses mains , Pour animer le monde y créa les humains, Parmi ces nations, dans ces tribus sans nombre. Sur qui passent les ans mêlés de jour et d'ombre, A des temps inégaux suscite par endroits Quelques rares mortels, grands, plus grands que les rois; Avec un sceau brillant sur leurs têtes sublimes, Comme il fit au désert les hauts lieux et les cimes. Mais les hauts lieux , les monts que chérit le soleil . Qu'il abandonne tard et retrouve au réveil, Connaissent, chaque nuit, des heures de ténèbres. Et l'horreur se déchaîne en leurs antres funèbres. Tandis que sur ces fronts hauts comme des sommets. Le mystique Soleil ne se couche jamais. Sans doute, dans la vie, à travers le voyage, Il s'y pose souvent plus d'un triste nuage, Mais le Soleil divin tâche de l'écarter, Et le dore, ou le perce, ou le fait éclater. Ces mortels ont des nuits brillantes et sans voiles : Ils comprennent les flots, entendent les étoiles, Savent les noms des fleurs, et pour eux l'univers N'est qu'une seule idée en symboles divers. Et comme en mille jets la matière lancée Exprime aux yeux humains l'éternelle pensée, Eux aussi, pleins du Dien qu'on ne peut enfermer, En des œuvres d'amour cherchent à l'exprimer.

L'un a la harpe, et l'orgue et l'austère harmonie;
L'autre en pleurs, comme un cygne, exhale son génie,
Ou l'épanche en couleurs; ou suspend dans les cieux
Et fait monter le marbre en hymne glorieux.
Tous, ouvriers divins, sous l'œil qui les countemple,
Bâtissent du Très-Haut et décorent le temple.
Quelques-uns seulement, et les moindres d'entre eux,
Grands encor, mais marqués d'un signe moins heureux,
S'épuisent à vouloir, et l'ingrate matière
En leurs mains répond mal à leur pensée entière;
Car bien tard dans le jour le Seigneur leur parla;
Leur feu couva longtemps; — et je suis de ceux-là.

D'abord j'errais aveugle, et cette œuvre du monde Me cachait les secrets de son âme profonde; Je n'y voyais que sons, couleurs, formes, chaos, Parure bigarrée et parfois noirs fléaux ; Et, comme un nain chétif, en mon orgueil risible, Je me plaisais à dire: où donc est l'invisible? Mais, quand des grands mortels par degrés j'approchai, Je me sentis de honte et de respect touché; Je contemplai leur front sous sa blanche auréole, Je lus dans leur regard, j'écoutai leur parole; Et comme je les vis mêler à leurs discours Dieux , l'âme et l'invisible , et se montrer toujours L'arbre mystérieux au pacifique ombrage, Qui, par-delà les mers, couvre l'autre rivage, - Tel qu'un enfant, au pied d'une haie ou d'un mur, Entendant des passants vanter un figuier mûr, Une rose, un oiseau qu'on apercoit derrière, Se parler de bosquets, de jets-d'eau, de volière,

Et de cygnes nageant en un plein réservoir, —
Je leur dis: Prenez-moi dans vos bras, je veux voir.
J'ai vu, Seigneur, j'ai cru; j'adore tes merveilles,
J'en éblouis mes veux, j'en emplis mes oreilles,
Et, par moments, j'essaie à mes sourds compagnons,
A ceux qui n'ont pas vu, de bégayer tes noms.

Paix à l'artiste saint, puissant, infatigable, Qui, lorsqu'il touche au terme et que l'âge l'accable, Au bord de son tombeau s'asseyant pour mourir Et cherchant le chemin qu'il vient de parcourir , Y voit d'un art pieux briller la trace heureuse, Compte de monuments une suite nombreuse, Et se rend témoignage, à la porte du ciel, Que sur chaque degré sa main mit un autel! Il n'a plus à monter; il passe sans obstacle Du parvis et du seuil au premier tabernacle; Un Séraphin ailé par la main le conduit ; Tout embaume alentour, et frémit, et reluit; Aux lambris, aux plafonds qu'un jour céleste éclaire, Il reconnaît de l'Art l'immuable exemplaire; Il rentre, on le reçoit comme un frère exilé; - C'est ton lot, Michel-Ange, et Dieu t'a consolé!

Septembre 1829.

### A MON AMI

### Anyone deschamps.



#### RVIII.

Aux moments de langueur ou l'âme évanouie
Ne peut rien d'elle-même et sommeille et s'ennuie,
Moi qui vais pour aller, seul, et par un ciel gris,
Jurant qu'il n'est soleil ni printemps à Paris,
Avec quelques pensers que la marche fait naître,
Quelques regards confus sur l'homme, sur notre être,
Sur ma rêveuse enfance et son réveil amer,
Je longe tristement mon boulevard d'Enfer;
Et quand je suis bien las de fouiller dans mon âme,

12.

D'y remuer du doigt tant de cendres sans flamme, Tant d'argile sans or , tant de ronces sans fleurs , J'ouvre un livre et je lis, les yeux mouillés de pleurs; Et mon cœur, tout lisant, s'apaise et se console, Tant d'un pocte aime nous charme la parole! Il en est que j'emporte et que je lis toujours, Surtout leurs moindres vers et leurs chants les plus courts; Leurs sonnets familiers, leurs poëmes intimes, Où, du sort bien souvent autant que moi victimes, Ils ont, mortels divins, gémi divinement, Et fait de chaque larme une étoile ou diamant. C'est Pétrarque amoureux, au penchant des collines Laissant voir en son cours ses perles cristallines; Plaintif; réfléchissant les bois, le ciel profond, Les blonds cheveux de Laure et son chaste et doux front. C'est Wordsworth peu connu, qui des lacs solitaires Sait tous les bleus reflets , les bruits et les mystères , Et qui, depuis trente ans, vivant au même lieu, En contemplation devant le même Dieu, A travers les soupirs de la mousse et de l'onde Distingue, au soir, des chants venus d'un meilleur monde. C'est Michel-Ange aveugle et jetant le ciseau; C'est Milton, autre aveugle, et son Penseroso, Penseroso sublime, ardent visionnaire, Vrai portrait de Milton avant que le tonnerre Dont il s'arma là-haut eût consumé ses yeux, Quand debout, chaque nuit, malade et soucieux, Dans la vieille Angleterre, au retour d'Italie, Exhalant les chaleurs de sa mélancolie . Et pâle, sous la lune, au pied de Westminster, Il devinait Cromwell ou révait Lucifer.

J'aime fort ses sonnets, ce qu'il dit de son âge, Et des devoirs humains en ce pélerinage, Et des maux que d'abord sur sa route il trouva... Puis vient le tour de Dante et la Vita nuova. Dante est un puissant maître, à l'allure hardie, Dont j'adore à genoux l'étrange Comédie ; Mais le sentier est rude et tourne à l'infini, Et j'attends, pour monter, notre guide Antony. Le plus court me va mieux; - aussi la simple histoire Où, de sa Béatrix recueillant la mémoire, Il revient pas à pas sur cet amour sacré, Est ce que j'ai de lui jusqu'ici préféré. Plus j'y reviens : et plus j'honore le poëte, Qui, fixant, dès neuf ans, sa pensée inquiète, Eut sa dame, et l'aima sans lui rien demander: La suivit comme on suit l'astre qui doit guider. S'en forma tout d'abord une idée éternelle; Et quand la Mort la prit dans le vent de son aile, N'eut, pour se souvenir, qu'à regarder en lui; Y revit l'ange pur qui si vite avait fui ; L'invoqua désormais en ses moments extrêmes, Dans la gloire et l'exil, et dans tous ses poëmes, Et, vers le ciel enfin poussant un large essor, D'Elle, au seuil étoilé, reçut le rameau d'or. J'admire ce destin, et parfois je l'envie; Que n'ai-je eu de bonne heure, un ange dans ma vie? Que n'ai-je aussi réglé l'œuvre de chaque jour, Chaque songe de nuit, sur un céleste amour? On ne me verrait pas, sans but et sans pensée, Tout droit, tous les matins, sortir, tête baissée; Rôder le long des murs où vingt fois j'ai heurté,

Traînant honteusement mon génie avorté.
Le génie est plus grand, aidé d'un cœur plus sage.
Je sais dans la Vita, je sais un beau passage
Qui, dès les premiers mots, me fait toujours pleurer,
Et qui certes démontre à qui peut l'ignorer
Combien miraculeux luiten une âme ardente
Un chaste feu d'amour. Je le traduis, — C'est Dante:

« En ce temps-là, dit-il, il me prit par malheur Dans presque tout le corps une telle douleur, Et durant plusieurs jours, que je gardai la chambre, Puis le lit, et qu'enfin, brisé dans chaque membre, Je restai sur le dos couché, matin et soir, Comme un homme gisant qui ne peut se mouvoir. Et, le neuvième jour, ma douleur cuisante Redoubla, tout-à-coup voilà que se présente A mon esprit ma Dame, et je suivis d'abord Ce penser consolant; mais, se faisant plus fort, Mon mal me ramena bientôt sur cette terre. Me retraça longtemps sous une face austère Cette chétive vie et sa brièveté. Tant d'ennui, de misère, et la tombe à côté; Et mon cœur se disait comme un enfant qui pleure : Il faut que Béatrix, un jour ou l'autre, meure. A cette seule idée un frisson me glaça, Un nuage ferma mes yeux et les pressa; Je sentis m'échapper mon âme en frénésie, Et ce que vit alors l'œil de ma fantaisie, C'étaient, cheveux épars, et me tendant les bras, Des femmes qui passaient en disant : Tu mourras; Et puis d'autres encor, d'autres échevelées

Criant : Te voilà mort; et fuyant par volées. Ce n'étaient sur ma route, aux angles des chemins, Que figures en deuil qui se tordaient les mains. L'air brûlait; au milieu d'étoiles enflammées, Le soleil se fondait en ardentes fumées, Et quelqu'un me vint dire : Eh! quoi ? ne sais-tu pas, Ami? ta Dame est morte et s'en va d'ici-bas. A ce mot je pleurai, mais non plus en idée; Je pleurai de vrais pleurs sur ma joue inondée. Puis, regardant, je vis en grand nombre dans l'air, Pareils aux blancs flocons de la neige en hiver, Des anges qui bercaient, mollement remuée, Une âme assise au bord d'une blanche nuée; Ils l'emportaient au ciel en chantant Hosanna. Je compris ; et l'Amour par la main m'emmena, Et j'allai visiter la dépouille mortelle Qui servait de demeure à cette âme si belle. J'approchai de la morte en silence et tremblant; Des dames lui couvraient le front d'un voile blanc, Et son air reposé, sa parfaite harmonie Semblaient dire : Je suis dans la paix infinie. Et, la voyant si sainte en ce divin sommeil, Je me sentis pour moi tenté d'un sort pareil, Je désirai mourir : ô Mort , viens , m'écriai-je , Mon front, est déjà froid, et ta pâleur y siége; Je suis des tiens; j'implore et j'aime ta rigueur; Prends-moi, car tu m'as pris la Dame de mon cœur. Et, quand j'eus vu remplir les devoirs funéraires, Tels qu'en rendent aux morts les mères et les frères, Je crus que je rentrais dans ma chambre; et bientôt, Les yeux au ciel, en pleurs, je m'écriai tout haut :

Bienheureux qui jouit de ta vue, ô belle Ame! Mais, comme j'en étais aux sanglots, une dame, Une jeune parente, assise à mon chevet, Ignorant que c'était mon esprit qui rêvait, S'expliqua mes sanglots par ma douleur croissante Et se mit à pleurer, bonne et compatissante. D'autres dames alors, assises plus au fond Et qui n'entendaient rien de mon rêve profond. Se levèrent aux pleurs de ma jeune parente, Et vinrent ramener à temps mon âme errante; Car de ma Béatrix déjà le nom sacré M'échappait, et déjà je l'avais murmuré. Sur l'instant, par bonheur, ces dames m'éveillèrent, Puis, réveillé, honteux, toutes me consolèrent, Et voulurent savoir de ma bouche pourquoi En rêvant j'avais eu tant de pleurs et d'effroi ; Et je leur contai tout comme je viens de faire, Mais sans nommer le nom qu'il faut bénir et taire, »

Ainsi son jeune amour était pour Dante enfant
Un monde au fond de l'âme, un soleil échauffant,
Un poëme éternel; et ses songes sublimes,
Entr'ouvrant devant lui le cœur et ses abîmes,
Lui montraient l'homme errant par des lieux inconnus,
Et toutes les douleurs sur la route, pieds nus,
Passant et repassant, — éparses, — rassemblées, —
Tantôt le front couvert, tantôt échevelées;
Puis la mort, puis le ciel, séjour des vrais vivants.
Que n'ai-je eu, comme lui, mes amours à neuf ans?
Mais quoi! n'en eus-je pas? n'eus-je pas ma Camille,
Douce blonde au front pur, paisible jeune fille,

Qu'au jardin je suivais, la dévorant des yeux? N'eus-je pas Nathalie au parler sérieux Qui remplaça Camille, et plus d'une autre encore; Fleurs qu'un matin d'avril en moi faisait éclore ; Blancs nuages dont l'aube entoure son réveil; Figures que l'enfant trace à terre, au soleil? Qui sait? ma Béatrix n'était pas loin, peut-être ; Et mon cœur aura fui trop tôt pour la connaître. Hélas! c'est que j'étais déjà ce que je suis; Être faible, inconstant, qui veux et qui ne puis; Comprenant par accès la Beauté sans modèle, Mais tiède, et la servant d'une âme peu fidèle; C'est que je suis d'argile et de larmes pétri; C'est que le pain des forts ne m'a jamais nourri; Et que, dès le matin, pélerin sans courage, J'accuse tour à tour le soleil et l'orage ; C'est qu'un rien me distrait ; c'est que je suis mal né, Qu'aux limbes d'ici-bas justement condamné, Je m'épuise à gravir la colline bénie Où siège Dante; où vont ses pareils en génie, - Où tu vas, toi qu'ici j'ai pudeur de nommer, Tant mon cœur sous le tien est venu s'enfermer; Tant nous ne faisons qu'un ; tant mon âme éplorée Comme en un saint refuge en ta gloire est entrée.

Octobre 1829.



# a boudancer.



TT.

Quand la céleste voix, oracle du Poëte, S'affaiblit et sommeille en son âme muette, Quand la lampe éternelle, où son œil est fixé, S'obscurcit un moment sur l'autel éclipsé, Alors, déchu du Ciel et perdant son tonnerre, Dans les obscurités du monde subunaire Le Poëte retombe; il se mêle aux humains, Va par les carrefours, rôde par les chemins, Ou sur son banc de pierre assis, morne et l'œil terne, Voit les ombres passer aux murs de la caverne. Et comme, autour de lui, brutale et sans raison La foule est en orgie au fond de la prison, Trop souvent, lui Poëte, ennuyé, las d'attendre Que la voix de son cœur se fasse encor entendre, Que la lampe mystique à ses yeux luise encor, Tête baissée, aussi, ravalant son essor, Il entre dans la fête et tout entier s'y livre, Comme un roi détrôné qui chante et qui s'enivre ; De périssables fleurs il couronne son front; Pour nover tant d'ennui, son verre est peu profond ; Il redouble; il est roi du banquet; il s'écrie Que, pourvu qu'ici bas l'homme s'oublie et rie, Tout est bien, et qu'il faut de parfums s'arroser... Et quelque femme, auprès, l'interrompt d'un baiser; -Jusqu'à ce qu'une voix que n'entend point l'oreille, Comme le chant du coq, à l'aube le réveille, Ou que sur la muraille un mot divin tracé Le chasse du festin, Balthazar insensé. Ainsi fait trop souvent le Poëte en démence ; Non pas toi, noble Ami. Quand ton soleil commence, Aux approches du soir, à voiler ses rayons, Et qu'à terre, d'ennui, tu jettes tes crayons, Sentant l'heure mauvaise, en toi tu te recueilles ; Comme l'oiseau prudent, dès que le bruit des feuilles T'avertitt que l'orage est tout près d'arriver, Triste, sous ton abri tu t'en reviens rêver; Sur ton front soucieux tu ramènes ton aile; Mais ton âme encor plane à la voûte éternelle. En vain ton art jaloux te cache son flambeau,

Tu te prends en idée au souvenir du Beau;
Tu poursuis son fantôme à travers l'ombre épaisse;
Sur tes yeux défaillants un nuage s'abaisse
Et redouble ta nuit, et tu répands des pleurs,
Amoureux de ravir les divines couleurs.
Et nous, nous qui sortons de nos plaisirs infâmes,
Un fou rire à la bouche et la mort dans nos âmes,
Nous te trouvons malade et seul, ayant pleuré,
Goutte à goutte épuisant le calice sacré,
Goutte à goutte à genoux suant ton agonie,
Isaac résigné sous la main du génie.







JIII.

A Boulanger.

Ami, ton dire est vrai; les peintres dont l'honneur Luit en tableaux sans nombre aux vieilles galeries, S'occupaient assez peu des hautes théories, Et savaient mal de l'art le côté raisonneur; Mais, comme dans son champ dès l'aube un moissonneur, En loyaux ouvriers, sur leurs toiles chéries Ils travaillaient penchés, seuls et sans rêveries, Pour satisfaire à temps leur maître et leur seigneur. Nous donc aussi, laissant notre âge et ses querelles, Et tant d'opinions s'accommoder entre elles, Cloîtrons-nous en notre œuvre et n'en sortons pour rien,

Afin que le seigneur, notre invisible maître, Venu sans qu'on l'attende et se faisant connaître, Trouve tout à bon terme et nous dise : C'est bien.

Octobre 1829.

## RRIII.

A Francfort-sur-le-Mein l'on entre, et l'on s'étonne De ne voir qu'élégance, éclat, faste emprunté: O Francfort, qu'as-tu fait de ta vieille beauté? Marraine des Césars, où donc est ta couronne? Mais plus loin, à travers l'or faux qui t'environne, Ton église sans flèche, au cœur de la cité, Monte, comme un vaisseau par les vents démâté; Et sa tête est chenue; et comme une lionne Qui, des ardents chasseurs repoussant les assauts, Tient contre elle serrés ses jeunes lionceaux, La tour tient à ses pieds toutes ses vieilles rues,

Et sur son sein les presse, et, debout, les défend; Et cependant le siècle, immense et triomphant, Déborde et couvre tout de ses ondes accrues.

Octobre 1829.

RRIII.

AV. H.

Votre génie est grand, Ami, votre penser
Monte, comme Élysée au char vivant d'Élie;
Nous sommes devant vous comme un roseau qui plie;
Votre souffle en passant pourrait nous renverser.
Mais vous prenez bien garde, Ami, de nous blesser;
Noble et tendre, jamais votre amitié n'oublie
Qu'un rien froisse souvent les cœurs et les délie;
Votre main sait chercher la nôtre et la presser.

Comme un guerrier de fer, un vaillant homme d'armes, S'il rencontre, gisant, un nourrisson en larmes, Il le met dans son casque et le porte en chemin,

Et de son gantelet le touche avec caresses ; La nourrice serait moins habile aux tendresses ; La mère n'aurait pas une si douce main.

Octobre 1829.

#### RRIV.

#### A Madame L.

Madame, vous avez jeunesse avec beauté, Un esprit délicat cher au cœur du Poëte, Un noble esprit viril, qui, portant haut la tête, Au plus fort de l'orage a toujours résisté; Aujourd'hui vous avez, sous un toit écarté, Laissant là pour jamais et le monde et la fête, Près d'un époux chéri sur qui votre œil s'arrête, Le foyer domestique et la félicité; Et chaque fois qu'errant, las de ma destinée, Je viens, et que j'appuie à votre cheminée Mon front pesant, chargé de son nuage noir,

Je sens que s'abîmer en soi-même est folie, Qu'il est des maux passés que le bonheur oublie, Et qu'en voulant on peut dès ici-bas s'asseoir.

8 février 1830.

a mademoisebbe ....

Alter ab undecimo tùm me jàm ceperat annus.

VIRG.

#### HIT.

J'arrive de bien loin et demain je repars;
J'admire d'un coup d'œil le fleuve, les remparts,
La haute cathédrale et sa flèche élancée;
Mais rien ne me tient tant ici que la pensée
De ma jeune cousine, hélas! et de savoir
Que je suis si près d'elle et de n'oser la voir.
Autrefois je la vis; c'était dans ma famille;
Sa mère l'amena, toute petite fille,

Blonde et rose, et causeuse, et pleine de raison, Chez sa grand'mère aveugle; autour de la maison Nous aimions à courir sur la verte pelouse; Elle avait bien quatre ans, moi j'en avais bien douze. Alors mille douceurs charmaient nos entretiens: Ses blonds cheveux alors voltigeaient dans les miens. Et les nombreux baisers de sa bouche naïve M'allumaient à la joue une flamme plus vive. Elle disait souvent que j'étais son mari, Et mon cœur s'en troublait, bien que j'eusse souri. Sur le bord de la mer où sont les coquillages, Aux bois où sont les fleurs au milieu des feuillages, Je lui donnais la main, et nous allions devant, Elle jasant toujours, et moi déjà rêvant : Rêves d'or! bonheur d'ange! - 0 jeune fille aimée, Ces rapides lueurs n'étaient qu'ombre et fumée. Ta mère est repartie au bout de quelques mois, Et je ne t'ai depuis vue une seule fois : Ta grand'mère a heurté sur sa pierre fatale, Et moi je suis sorti de ma ville natale; J'ai pleuré, j'ai souffert, et l'âge m'est venu. J'ai perdu la fraîcheur et le rire ingénu Et les vertus aussi de ma pieuse enfance. Ton frêle souvenir m'a laissé sans défense ; Et tandis que croissant en sagesse, en beauté, A l'ombre, loin de moi, ta verte puberté Sous les yeux de ta mère est lentement éclose, Et qu'un espoir charmant sur ta tête repose, J'ai voulu trop connaître et mes jours sont détruits ; De l'arbre, avant le temps, j'ai fait tomber les fruits; J'ai mis la hache au cœur et je sens la blessure ;

Et tout ce qui console une âme et la rassure, Et lui rend le soleil quand l'orage est passé, Redouble encor l'ardeur de mon mal insensé. Toi-même que je crois si bonne sous tes charmes, Toi dont un seul regard doit sécher tant de larmes, Quand un hasard m'envoie à ta porte m'asseoir, Passant si près de toi, j'ai peur de te revoir. Car, si tu me vovais, si ton âme incertaine, S'interrogeant longtemps, ne retrouvait qu'à peine Dans ces traits sillonnés, sous ce front nuagenx, Cet ami d'autrefois, compagnon de tes jeux ; Si de moi tu perdais, venant à me connaître, Le souvenir doré que tu gardes peut-être; Si, voulant ressaisir dans tes yeux bleus mouillés L'image et la couleur de mes jours envolés, J'y rencontrais l'oubli serein et sans nuage Si ta bouche n'avait pour moi que ce langage Poli, froid, et qui dit au cœur de se fermer ;... Ou si tu m'étais douce et si j'allais t'aimer !...

Et, sans savoir comment, tout rêvant de la sorte,
Je me trouvais déjà dans ta rue, à ta porte;
—Et je monte. Ta mère en entrant me reçoit;
Je me nomme; on s'embrasse avec pleurs, on s'asseoit,
Et de ton père alors, de tes frères que j'aime
Nous parlons, mais de toi—je n'osais quand toi-même
Brusquement tu parus, ne me sachant pas là,
Et mon air étranger un moment te troubla.
Je te vis; c'étaient bien tes cheveux, ton visage,
Ta candeur; je m'étais seulement trompé d'âge;

Je t'avais cru quinze ans, tu ne les avais pas; L'enfance au front de lin guidait encor tes pas; Tu courais non voilée et le cœur sans mystère; Tu ne sus à mon nom que rougir et te taire, Confuse, un peu sauvage et prête à te cacher; Et quand j'eus obtenu qu'on te fit approcher, Que j'eus saisi ta main et que je l'eus serrée, Tu me remercias, et te crus honorée.

O bien digne en effet de respect et d'honneur, Jeune fille sans tache, enfant chère au Seigneur, Digne qu'un cœur souillé t'envie et te révère : Tu suis le vrai sentier, oh! marche et persévère ; Ton enfance paisible est à ses derniers soirs : Un autre âge se lève avec d'autres devoirs ; Remplis-les saintement; reste timide encore, Humble, naïve et bonne, afin que l'on t'honore. Rien qu'à te voir ainsi, j'ai honte et repentir, Et je pleure sur moi ; - demain il faut partir ; Mais quand je reviendrai (peut-être dans l'année), Quand l'œil humide, émue et de pudeur ornée, Un souffle harmonieux gémira dans ta voix, Et que nous causerons longuement d'autrefois, Oh! que, meilleur alors, lavé de mes souillures, Je rouvre un peu mon âme à des voluptés pures, Et que je puisse au moins toucher, sans les ternir, Ces jours frais et vermeils où luit ton souvenir!

Octobre 1829.

# a abbered de vigny.



#### RIVE.

Autour de vous, Ami, s'amoncèle l'orage;
La jalousie éteinte a rallumé sa rage,
Et, vous voyant tenter la scène et l'envahir,
Il se sont à l'envi remis à vous haïr.
Honneur à vous! De peur qu'un éclatant spectacle
De l'art régénéré n'achève le miracle
Et ne montre en son plein l'astre puissant et doux
On veut s'interposer entre la foule et vous.

On veut vous confiner dans ces régions hautes D'où vous êtes venu ; dont les célestes hôtes Vous appelaient leur frère en vous disant adieu; Où, loin des yeux humains, dans la splendeur de Dieu, Votre gloire mystique et couverte d'un voile, Apparaissant, la nuit, comme une blanche étoile, Ne luisait que pour ceux qui veillent en priant, Et s'évanouissait dans l'aube à l'Orient. Aujourd'hui, des hauteurs de la sphère sacrée, A terre descendu, vous faites votre entrée; On sème donc, Ami, les piéges sous vos pas; Mais tenez bon, marchez et ne trébuchez pas ! Il faut porter au bout l'ingratitude humaine; Ce n'est plus comme au temps où votre chaste peine, Délicieux encens, montait avec vos pleurs, Quand Dieu vous consolait, quand vous viviez ailleurs. Oh! que la vie alors vous était plus facile! Repoussé d'ici bas, vous aviez notre asile Et vous n'en sortiez plus. Quand votre amour doua De beautés à plaisir l'ineffable Eloa, On jonchait le sentier de cailloux et de verre, Mais ses beaux pieds flottants ne touchaient point [la terre. Ou'importait à Moïse, admis au Sinaï, Contemplant Jehovah, d'être un moment trahi Par Aaron, oublié par le peuple? Et quand l'onde Vengeresse noya d'un déluge le monde, La colombe, choisie entre tous les oiseaux, Messagère qu'un Juste envoyait sur les eaux, Ne rencontrant partout que flot vaste et qu'abîme, A défaut des hauts monts, du cèdre à verte cime, A défaut des palmiers des bords de Siloé,

N'avait-elle pas l'arche et le doigt de Noé ? Ainsi vous, Chantre élu. - Mais aujourd'hui tout change; La triste humanité monte à votre front d'ange; Afin de mieux remplir le massage divin, Vous avez dépouillé l'aile du Séraphin, Et, laissant pour un temps le paradis des âmes, Vous abordez la vie et le monde et les drames. C'est bien; là sont des maux, mille dégoûts obscurs, Mille embûches sans nom en des antres impurs ; Là, des plaisirs trompeurs et mortels au génie; Là, le combat douteux et longue l'agonie, Mais aussi le triomphe, immense, universel, Et tout un peuple ému qui voit s'ouvrir le Ciel. Et le Poëte saint, puissant au Jourdain même, De poésie et d'art verse à tous le baptême. Et partage à la foule, affamée à ses pieds, Des pains, comme autrefois nombreux, multipliés. Oh! ne désertez pas cette belle espérance; Sans vous laisser dompter, souffrez votre souffrance; Les pieds meurtris, noyé d'une sueur de sang, Gagnez votre couronne, et toujours gravissant, Surmontez les langueurs dont votre âme est saisie; Méritez qu'on vous dise Apôtre en poésie. D'ailleurs, n'avez vous pas, vous qui venez d'en haut, Pour raffermir à temps votre cœur en défaut, De longs ressouvenirs de vos premiers mystères, Des élévations dans vos nuits solitaires. De merveilleux parfums, sublimes, éthérés, Dont vous rafraîchissez vos esprits altérés. Ainsi l'Ange d'amour, qui veille au purgatoire Près des âmes en deuil, et leur redit l'histoire

D'Isaac, de Joseph, de Jésus le Sauveur,
Pour hâter leur sortie à force de ferveur;
Si cet Ange clément, consolateur des âmes,
Et pour elles vivant dans l'exil et les flammes,
Sent parfois dans son sein entrer l'àpre chaleur
Et ses divines chairs mollir à la douleur,
Il se recueille, il prie: au même instant, son aile
Scintillante a reçu la rosée éternelle.

Et puis, un jour,—bientôt—tous ces maux finiront;
Vous rentrerez au ciel, une couronne au front,
Et vous me trouverez, moi, sur votre passage,
Sur le seuil, à genoux, pélerin sans message;
Car c'est assez pour moi de mon âme à porter,
Et, faible, j'ai besoin de ne pas m'écarter.
Vous me trouverez donc, en larmes, en prière,
Adorant du dehors l'éclat du sanctuaire,
Et, pour tâcher de voir, épiant le moment
Où chaque hôte divin remonte au firmament.
Et si, vers ce temps-là, mon heure est révolue,
Si le signe certain marque ma face élue,
Devant moi roulera la porte aux gonds dorés,
Vous me prendrez la main, et vous m'introduirez.

Novembre 1829.

**L** mos Lm: vector PLVes.



### RITTE.

# La Harpe Éolienne.

- Traduit de Coleridge. -

O pensive Sara, quand ton beau front se penche, Léger comme l'oiseau qui s'attache à la branche, Repose sur mon bras et que je tiens ta main, Il m'est doux, sur le banc tapissé de jasmin, A travers les rosiers, derrière la chaumière, De suivre dans le ciel les reflets de lumière, Et tandis que pâlit la pourpre du couchant, Que les nuages d'or s'écroulent en marchant, Et que de ce côté tout devient morne et sombre,
De voir à l'Orient les étoiles sans nombre
Naître l'une après l'autre, et blanchir dans l'azur,
Comme les saints désirs, le soir, dans un cœur pur.
A terre autour de nous, tout caresse nos rêves;
Nous sentons la senteur de ce doux champ de fèves;
Aucun bruit ne nous vient, hors la plainte des bois,
Hors l'Océan paisible et sa lointaine voix
Au fond d'un grand silence;

- et le son de la Harpe,

De la Harpe en plein air, que suspend une écharpe Aux longs rameaux d'un saule, et qui répond souvent Par ses soupirs à l'aile amoureuse du vent. Comme une vierge émue et qui résiste à peine, Elle est si langoureuse à repousser l'haleine De son amant vainqueur, qu'il recommence encor, Et plus harmonieux redouble son essor. Sur l'ivoire il se penche, et d'une aile enhardie Soulève et lance au loin des flots de mélodie; Et l'oreille, séduite à ce bruit enchanté, Croit entendre passer, de grand matin, l'été, Les sylphes voyageurs, qui, du pays des fées, Avec des ris moqueurs, des plaintes étouffées, Arrivent, épiant le vieux monde au réveil. O magique pays, montre-moi ton soleil, Tes palais, tes jardins! où sont tes Harmonies, Elles, qui, dès l'aurore, en essaims réunies, Boivent le miel des fleurs, et chantent, purs esprits, Et font en voltigeant envie aux colibris?

O subtile atmosphère, ô vie universelle
Dont, en nous, hors de nous, le flot passe et ruisselle;
Ame de toute chose et de tout mouvement;
Vaste éther qui remplis les champs du firmament:
Nuance dans le son, et ton dans la lumière;
Rhythme dans la pensée; impalpable matière;
Oh! s'il m'était donné, dès cet exil mortel,
De nager au torrent de ton fleuve éternel,
Je ne serais qu'amour, effusion immense;
Car j'entendrais sans fin tes bruits ou ton silence!

Ainsi de rêve en rêve et sans suite je vais;
Ainsi, ma bien-aimée, hier encor je rêvais,
A midi, sur le bord du rivage, à mi-côte,
Couché, les yeux mi-clos, et la mer pleine et haute
A mes pieds, tout voyant trembler les flots dormants
Et les rayons brisés jaillir en diamants;
Ainsi mille rayons traversent sa pensée;
Ainsi mon âme ouverte et des vents caressée
Chante, pleure, s'exhale en vaporeux concerts,
Comme ce luth pendant qui flotte au gré des airs,

Et qui sait si nous-même, épars dans la nature, Ne sommes pas des luths de diverse structure Qui vibrent en pensers, quand les touche en passant L'esprit mystérieux, souffle du Tout-Puissant?

Mais je lis dans tes yeux un long reproche tendre, O femme bien-aimée, et tu me fais entendre Qu'il est temps d'apaiser ce délire menteur. Blanche et douce brebis chère au divin Pasteur, Tu me dis de marcher humblement dans la voie;
C'est bien, et je t'y suis; et loin, loin, je renvoie
Ces vieux songes usés, ses systèmes nouveaux,
Vaine ébullition de malades cerveaux,
Fantômes nuageux, nés d'un orgueil risible;
Car qui peut le louer, Lui, l'Incompréhensible,
Autrement qu'à genoux, abîmé dans la foi;
Noyé dans la prière? — Et moi, — moi, — surtout moi,
Pécheur qu'il a tiré d'en bas, âme charnelle
Qu'il a blanchie; à qui sa bonté paternelle
Permet de posséder dans un loisir obscur
La paix, cette chaumière, et toi, femme au cœur pur!

Octobre 1829.

<u>A MON AME PAUL BACROES.</u>

Comme un lis penché par la pluie Courbe ses rameaux éplorés, Si la main du Seigneur vous plie, Baissez votre tête et pleurez : Une larme à ses pieds versée Luit plus que la perle enchâssée Dans son tabernacle immortel; Et le cœur blessé qui soupire Rend des sons plus doux que la lyre Sous les colonnes de l'autel.

LAMARTINE.

Pour moi, je prête l'oreille aux sons que rendent les âmes) saintes avec plus de respect qu'à la voix du Génie.

L'ABBÉ GEREET.

Racine qui veut pleurer viendra à la profession de la sœur Lalie.

MADANE DE MAINTENON.

#### REVIUI.

# Les larmes de Racine.

Jean Racine, le grand poëte,
Le poëte aimant et pieux,
Après que sa lyre muette
Se fut voilée à tous les yeux,
Renonçant à la gloire humaine,
S'il sentait en son âme pleine
Le flot contenu murmurer,
Ne savait que fondre en prière,
Pencher l'urne dans la poussière
Aux pieds du seigneur, et pleurer.

Comme un cœur pur de jeune fille Qui coule et déborde en secret, A chaque peine de famille, Au moindre bonheur, il pleurait; A voir pleurer sa fille aînée; A voir sa table couronnée D'enfants et lui-même au déclin; A sentir les inquiétudes De père, tout causant d'études Les soirs d'hiver avec Rollin;

Ou si dans la sainte patrie,
Berceau de ses rêves touchants,
Il s'égarait par la prairie
Au fond de Port-Royal des champs,
S'il revoyait du cloître austère
Les longs murs, l'étang solitaire,
Il pleurait comme un exilé;
Pour lui pleurer avait des charmes,
Le jour que mourait dans les larmes
Ou La Fontaine ou Champmeslé.

Surtout ses pleurs avec délices
En ruisseaux d'amour s'écoulaient,
Chaque fois que sous des cilices
Des fronts de seize ans se voilaient,
Chaque fois que des jeunes filles
Le jour de leurs vœux, sous les grilles
S'en allaient aux yeux des parents;
Et foulant leurs bouquets de fête,

Livrant les cheveux de leur tête, Épanchaient leur âme à torrents.

Lui-même il dut payer sa dette; Au temple il porta son agneau; Dieu marquant sa fille cadette La dota du mystique anneau. Au pied de l'autel avancée La douce et blanche fiancée Attendait le diviu époux; Mais sans voir la cérémonie, Parmi l'encens et l'harmonie Sanglotait le père à genoux.

Sanglots, soupirs, pleurs de tendresse,
Pareils à ceux qu'en sa faveur
Magdeleine la pécheresse
Répandit aux pieds du Sauveur;
Pareils aux flots de parfum rare
Qu'en pleurant la sœur de Lazare
De ses longs cheveux essuya;
Pleurs abondants comme les vôtres,
O le plus tendre des Apôtres,
Avant le jour d'Alléluia.

Prière confuse et muette, Effusion de saints désirs! Quel luth se fera l'interprète De ces sanglots, de ces soupirs? Qui démêlera le mystère
De ce cœur qui ne peut se taire
Et qui pourtant n'a point de voix?
Qui dira le sens des murmures
Qu'éveille à travers les armures
Le vent d'automne dans les bois?

C'était une offrande avec plainte Comme Abraham en sut offrir; C'était une dernière étreinte Pour l'enfant qu'on a vu nourrir; C'était un retour sur lui-même, Pécheur relevé d'anathême, Et sur les erreurs du passé; Un cri vers le juge sublime Pour qu'en faveur de la victime Tout le reste fût effacé.

C'était un rêve d'innocence,
Et qui le faisait sangloter,
De penser que, dès son enfance,
Il aurait pu ne pas quitter
Port-Royal et son doux rivage,
Son vallon calme dans l'orage,
Refuge propice aux devoirs;
Ses châtaigniers aux larges ombres;
Au dedans, les corridors sombres,
La solitude des parloirs.

Oh! si, les yeux mouillés encore, Ressaisissant son luth dormant, Il n'a pas dit à voix sonore Ce qu'il sentait en ce moment; S'il n'a pas raconté, Poëte, Son âme pudique et discrète, Son holocauste et ses combats, Le Maître qui tient la balance N'a compris que mieux son silence; O mortels, ne le blâmez pas!

Celui qu'invoquent nos prières
Ne fait pas descendre les pleurs
Pour étinceler aux paupières,
Ainsi que la rosée aux fleurs;
Il ne fait pas sous son haleine
Palpiter la poitrine humaine
Pour en tirer d'aimables sons;
Mais sa rosée est fécondante;
Mais son haleine immense, ardente,
Travaille à fondre nos glaçons.

Qu'importent ces chants qu'on exhale, Ces harpes autour du saint lieu; Que notre voix soit la cymbale Marchant devant l'arche de Dieu; Si l'âme trop tôt consolée, Comme une veuve non voilée, Dissipe ce qu'il faut sentir; Si le coupable prend le change, Et, tout ce qu'il paie en louange, S'il le retranche au repentir?



a mon ami P. mėmimėm.

My filial fears be vain!.....

## RIII.

Ainsi, plongé longtemps au plus bas de l'abîme, Enfermé dans la fosse où je niais le ciel, Ainsi le repentir descendait sur mon crime, Et je sortais vivant, pareil à Daniel!

Ainsi, pauvre Joseph, du fond de ma citerne Appelant vainement mes frères par leurs noms, Puis vendu comme esclave, et dans une caverne Mêlé, pâtre moi-même, à d'impurs compagnons, Cru mort de tous, pleuré de ma tribu chérie, Ainsi l'ombre sortait un jour de mon chemin; Dieu disait de couler à la course tarie; Et j'embrassais encor Jacob et Benjamin!

Aujourd'hui donc, heureux dans l'humaine misère, Dans le sentier du bien remonté par degrés, De peur de retomber (car mon âme est légère) Je veille sur mes sens, et les tiens entourés.

Du mal passé je crains de réveiller la trace ; Une sainte amitié m'enchaîne sous sa loi ; L'art occupe mon cœur, ne laissant jour ni place Aux funestes pensers d'arriver jusqu'à moi.

Je m'accoutume en paix aux voluptés tranquilles; Quand la ville et ses bruits m'importunent, j'en sors; Tantôt, près de Paris, la Marne et ses presqu'îles, Solitaire pieux, m'égarent sur leurs bords;

Tantôt, pour épuiser mon fond d'inquiétude, Je vais; le Rhin au pied de ses coteaux pendants M'emporte, et du séjour avec la solitude Je reviens chaque fois, plus paisible au dedans.

Et mon vœu le plus cher serait, on peut le croire, D'abjurer à l'instant orgueil et vanité, De n'être plus de ceux qui luttent pour la gloire, Mais de cacher mon nom sous un toit écarlé, Où mon plus haut rosier montant à ma fenêtre Rejoindrait le jasmin qui viendrait au devant; Où je respirerais l'esprit divin du Maître Dans le bouton en fleurs, dans la brise et le vent;

Où, vers le soir, à l'heure où la terre est muette, Près de ma bien-aimée, en face du couchant, Entendant, sans la voir, le chant de l'alouette, Je dirais: « Douce amie, écoutons bien ce chant;

- » C'est aiusi que la voix du bonheur nous arrive,
- » Peu bruyante, lointaine et nous venant du ciel;
- » Il faut qu'à la saisir l'âme soit attentive,
- » Que tout fasse silence en notre cœur mortel.»

Or, pour qui ne souhaite ici bas pour lui-même Que la paix du dedans, et n'a point d'autre vœu Sinon qu'au genre humain, à ses frères qu'il aime, S'étende cette paix, — pour celui-là, mon Dieu!

Il est amer et triste, à l'heure où son cœur prie, Et dans l'infusion des plus secrets moments, D'entendre à ses côtés les pleurs de la patrie, Des clameurs de colère et des gémissements;

Il est dur que toujours un destin nous rentraîne Aux civiques combats qu'on croyait achevés, De voir aux passions s'ouvrir encor l'arène Et s'enfuir la concorde et le bonheur rêvés! Rien qu'à ce seul penser, tout ce qu'en moi j'apaise Est prêt à s'irriter; la haine me reprend; Et pour qui veut guérir, toute haine est mauvaisel; Et pourtant je ne puis rester indifférent!

Oh! meurent les soupçons! oh! Dieu nous garde encore De ces duels armés entre un peuple et son Roi! Sous les soleils d'Août dont la chaleur dévore, Le sang bouillonne vite, et nul n'est sûr de soi.

J'ai, dès mes jeunes ans, palpité pour la France; A l'aigle du tonnerre, enfant, je m'attachai; Loin des jeux, l'œil en pleurs, le suivant avec transe, Quand il tomba du ciel, longtemps je le cherchai.

Waterloo me noya dans des larmes amères; Mes nuits se consumaient à recréer ces temps, Ces temps si glorieux, si détestés des mères, Et dont, moi, j'avais vu les spectacles flottants.

La Liberté bientôt m'étala ses miracles; Le reste s'abaissa, je m'élançai plus haut; Et repoussant du pied le présent plein d'obstacles, J'allai tendre la main aux morts de l'échafaud.

Nobles morts! cœurs à l'aise au milieu des tempêtes! Poēte à l'archet d'or, Vierge au sanglant poignard, Vous tous qui m'appeliez comme un frère à vos fêtes, Que me demandiez-vous? j'étais venu trop tard! Ces éclats n'allaient plus à nos mornes journées ; J'étouffais, je cherchais de larges horizons ; Partout au fond de moi grondaient mes destinées.... Un soir, je vis un luth, et j'en tirai des sons ;

Et, comme aux saints accords d'une harpe bénie S'apaisait de Saül le tourment insensé, Ainsi mes sens émus rentraient en harmonie, Et le démon de guerre et de sang fut chassé.

Depuis lors, plus heureux, bien que parfois je pleure, Abandonnant mon âme à de secrets penchants, Remis des passions, croyant la paix meilleure, Je console mes jours en y mêlant des chants.

Si, dès les premiers pas, quelque faiblesse impure, Quelque délire encor, m'a dans l'ombre entraîné, Je ne m'en souviens plus; j'ai lavé la souillure; Mon seuil est désormais sans tache et couronné.

Faut-il m'en arracher? et d'où ces cris sinistres, Qui sortent tout-à-coup du pays ébranlé? La vieille dynastie en proie à ses ministres, A, dans un jour fatal, de dix ans reculé!

Tout se rouvre et tout saigne; — ô Roi digne de plainte, Vieillard qui veux le bien et, courbé devant Dieu, Cherches en tes conseils l'inspiration sainte, O Roi, qu'as-tu donc fait pour la trouver si peu? Prêtres qui l'entourez, et dans d'obscures trames Enchaînez sa vieillesse à vos vœux d'ici-bas, N'avez-vous point assez du service des âmes? Le Siècle est, dites-vous, impie;—il ne l'est pas;

Il est malade, hélas! il soupire, il espère; Il sort de servitude, implorant d'autres cieux; Vers les lieux inconnus que lui marqua son Père, Il s'avance à pas lents et comme un fils pieux;

Il garde du passé la mémoire fidèle Et l'emporte au désert;—dès qu'on lui montrera Un temple où poser l'arche, une enceinte nouvelle, Tombant la face en terre, il se prosternera!

Décembre 1829.

FIN DES CONSOLATIONS.

On a cru pouvoir ajouter à la fin de ce recueil, et sans en déranger le ton, quelques pièces composées depuis 1850.



Ľ.



Dans un article inséré à la Revue des Deux Mondes, sur M. de Lamartine, pendant son voyage en Orient (juin 1832), on lisait : « L'absence habituelle où M. de Lamartine vécut loin de Paris et souvent hors de France, durant les dernières années de la restauration, le silence

prolongé qu'il garda après la publication de son chant d'Harold, firent tomber les clameurs des critiques, qui se rejetèrent sur d'autres poëtes plus présents : sa renommée acheva rapidement de mûrir. Lorsqu'il revint au commencement de 1830 pour sa réception à l'Académie française et pour la publication de ses Harmonies, il fut agréablement étonné de voir le public gagné à son nom et familiarisé avec son œuvre. C'est à un souvenir de ce moment que se rapporte la pièce de vers suivante, dans laquelle on a tâché de rassembler quelques impressions déjà anciennes, et de reproduire, quoique bien faiblement, quelques mots échappés au poëte, en les entourant de traits qui peuvent le peindre. - A lui, au sein des mers brillantes où ils ne lui parviendront pas, nous les lui envoyons, ces vers, comme un vœu d'ami durant le voyage!

Un jour, c'était au temps des oisives années, Aux dernières saisons, de poésie ornées Et d'art, avant l'orage où tout s'est dispersé, Et dont le vaste flot, quoique rapetissé, Avec les rois déchus, les trônes à la nage, A pour longtemps noyé plus d'un secret ombrage, Silencieux bosquets mal à propos rêvés, Terrasses et balcons, tous les lieux réservés, Tout ce Delta d'hier, ingénieux asile, Qu'on devait à quinze ans d'une onde plus facile!

De retour à Paris après sept ans, je crois, De soleils de Toscane ou d'ombre sous tes bois, Comptant trop sur l'oubli, comme durant l'absence, Tu retrouvais la gloire avec reconnaissance. Ton merveilleux laurier sur chacun de tes pas Étendait un rameau que tu n'espérais pas ; L'écho te renvoyait tes paroles aimées ; Les moindres des chansons anciennement semées Sur ta route en festons pendaient comme au hasard; Les oiseaux par milliers, nés depuis ton départ, Chantaient ton nom, un nom de tendresse et de flamme, Et la vierge, en passant, le chantait dans son âme. Non, jamais toit chéri, jaloux de te revoir, Jamais antique bois où tu reviens t'asseoir, Milly, ses sept tilleuls; Saint-Point, ses deux collines, N'ont envahi ton cœur de tant d'odeurs divines, Amassé pour ton front plus d'ombrage, et paré De plus de nids joyeux ton sentier préféré.

Et dans ton sein coulait cette harmonie humaine Sans laisser d'autre ivresse à ta lèvre sereine, Qu'un sourire suave, à peine s'imprimant; Ton œil étincelait sans éblouissement, Et ta voix mâle, sobre et jamais débordée, Dans sa vibration marquait mieux chaque idée!

Puis, comme l'homme aussi se trouve au fond de tout, Tu ressentais parfois plénitude et dégoût. -Un jour donc, un matin, plus las que de coutume, De tes félicités repoussant l'amertume, Un geste vers le seuil qu'ensemble nous passions :

« Hélas! t'écriais-tu, ces admirations,

» Ces tributs accablants qu'on décerne au génie,

- » Ces fleurs qu'on fait pleuvoir quand la lutte est finie,
- » Tous ces yeux rayonnants éclos d'un seul regard,
- » Ces échos de sa voix, tout cela vient trop tard!
- » Le Dieu qu'on inaugure en pompe au Capitole,
- » Du Dieu jeune et vainqueur n'est souvent qu'une idole !
- » L'âge que vont combler ces honneurs superflus,
- » S'en repaît, les sent mal, ne les mérite plus!
- » Oh! qu'un peu de ces chants, un peu de ces couronnes,
- » Avant les pâles jours, avant les lents automnes,
- » M'eût été dû plutôt à l'âge efflorescent,
- » Où jeune, inconnu, seul avec mon vœu puissant,
- » Dans ce même Paris cherchant en vain ma place,
- » Je n'y trouvais qu'écueils, fronts légers ou de glace,
- » Et qu'en diversion à mes vastes désirs,
- » Empruntant du hasard l'or qu'on jette au plaisirs,
- » Je m'agitais au port, navigateur sans monde,
- » Mais aimant, espérant, âme ouverte et féconde!
- » Oh! que ces dons tardifs où se heurtent mes yeux,
- » Devaient m'échoir alors, et que je valais mieux! »

Et le discours bientôt sur quelque autre pensée Échappa, comme une onde au caprice laissée; Mais ce qu'ainsi ta bouche aux vents avait jeté, Mon souvenir profond l'a depuis médité.

Il a raison, pensais-je, il dit vrai, le poëte! La jeunesse emportée et d'humeur indiscrète

Est la meilleure encor; sous son souffle jaloux Elle aime à rassembler tout ce qui flotte en nous De vif et d'immortel; dans l'ombre ou la tempête Elle attise en marchant son brasier sur sa tête : L'encens monte et jaillit! Elle a foi dans son vœu; Elle ose la première à l'avenir en feu, Quand chassant le vieux Siècle un nouveau s'initie, Lire ce que l'éclair lance de prophétie. Oui, la jeunesse est bonne ; elle est seule à sentir Ce qui, passé trente ans, meurt, ou ne peut sortir, Et devient comme une âme en prison dans la nôtre; La moitié de la vie est le tombeau de l'autre ; Souvent tombeau blanchi, sépulcre décoré, Oui reçoit le banquet pour l'hôte préparé. C'est notre sort à tous ; tu l'as dit , ô grand homme! Eh! n'étais-tu pas mieux celui que chacun nomme, Celui que nous cherchons, et qui remplis nos cœurs, Quand par-delà les monts d'où fondent les vainqueurs, Dès les jours de Wagram, tu courais l'Italie, De Pise à Nisita promenant ta folie, Essayant la lumière et l'onde dans ta voix, Et chantant l'oranger pour la première fois ? Qui, même avant la corde ajoutée à ta lyre, Avant le Crucifix, le Lac, avant Elvire, Lorsqu'à regret rompant tes voyages chéris, Retombé de Pœstum aux étés de Paris, Passant avec Jussieu (1) tout un jour à Vincennes A tailler en sifflets l'aubier des jeunes chênes ;

<sup>(1)</sup> Laurent de Jussieu, l'un des plus anciens amis de M. de Lamartine.

De Talma, les matins, pour Saul, accueilli; Puis retournant cacher tes hivers à Milly, Tu condamnais le sort, - oui, dans ce temps-là même, (Si tu ne l'avais dit, ce serait un blasphème), Dans ce temps, plus d'amour enflait ce noble sein, Plus de pleurs grossissaient la source sans bassin, Plus de germes errants pleuvaient de ta colline, Et tu ressemblais mieux à notre Lamartine! C'est la loi : tout poëte à la gloire arrivé, A mesure qu'au jour son astre s'est levé. A pâli dans son cœur. Infirmes que nous sommes! Avant que rien de nous parvienne aux autres hommes, Avant que ces passants, ces voisins, nos entours, Aient eu le temps d'aimer nos chants et nos amours, Nous-mêmes déclinons! comme au fond de l'espace Tel soleil voyageur qui scintille et qui passe, Quand son premier rayon a jusqu'à nous percé. Et qu'on dit : le voilà, s'est peut-être éclipsé!

Ainsi d'abord pensais-je; armé de ton oracle,
Ainsi je rabaissais le grand homme en spectacle;
Je niais son midi manifeste, éclatant,
Redemandant l'obscur, l'insaisissable instant.
Mais en y songeant mieux, revoyant sans fumée,
D'une vue au matin plus fraîche et ranimée,
Ce tableau d'un poëte harmonieux, assis
Au sommet de ses ans, sous des cieux éclaircis,
Calme, abondant toujours, le cœur plein, sans orage,
Chantant Dieu, l'univers, les tristesses du sage,
L'humanité lancée aux océans nouveaux,....
—Alors je me suis dit: Non, ton oracle est faux,

Non, tu n'as rien perdu; non, jamais la louange, Un grand nom, - l'avenir qui s'entr'ouvre et se range,-Les générations qui murmurent : C'est lui! Ne furent mieux de toi mérités qu'aujourd'hui. Dans sa source et son jet, c'est le même génie; Mais de toutes les eaux la marche réunie, D'un flot illimité qui noierait les déserts, Égale, en s'y perdant, la majesté des mers. Tes feux intérieurs sont calmes, tu reposes; Mais ton cœur reste ouvert au vif esprit des choses. L'or et ses dons pesants, la Gloire qui fait roi, T'ont laissé bon, sensible, et loin autour de toi Répandant la douceur, l'aumône et l'indulgence. Ton noble accueil enchante, orné de négligence. Tu sais l'âge où tu vis et ses futurs accords; Ton œil plane; ta voile, errant de bords en bords, Glisse au cap de Circé, luit aux mers d'Artémise; Puis l'Orient t'appelle, et sa terre promise, Et le Mont trois fois saint des divines rançons! Et de là nous viendront tes dernières moissons, Peinture, hymne, lumière immensément versée, Comme un soleil couchant ou comme une Odyssée!....

Oh! non, tout n'était pas dans l'éclat des cheveux, Dans la grâce et l'essor d'un âge plus nerveux, Dans la chaleur du sang qui s'enivre ou s'irrite! Le Poëte y survit, si l'Ame le mérite; Le Génie au sommet n'entre pas au tombeau, Et son soleil qui penche est encor le plus beau! Les vœux que nous adressions pour le poëte durant son voyage, n'ont guère été favorablement entendus! Une fois déjà, tandis que dans une précédente épître nous l'appellions heureux, la perte affreuse de sa mère nous venait à l'instant démentir: et en cette seconde circonstance, ç'a été un de ces malheurs qu'on ne peut même nommer. Le poëte nous est revenu, poëte deux fois sacré, étouffant dans son cœur une trop vaste plainte, silencieusement porté par l'océan de sa douleur, et comme un cygne de plus en plus blanchi sur l'onde.

W.



On lit au tome second du roman de Volupté les yers suivants :

Un mot qu'on me redit, mot léger, mais perfide, Te contriste et te blesse, ô mon Ame candide; Ce mot tombé de loin, tu ne l'attendais pas: Fuyant, jeune, l'arène et ta part aux ébats, Soustraite à tous jaloux en ta cellule obscure, Il te semblait qu'on dût t'y laisser sans injure,

Et qu'il convenait mal au parvenu puissant, Quant on se tait sur lui, d'aller nous rabaissant, Comme si, dans sa brigue, il lui restait encore Le loisir d'insulter à l'oubli que j'adore! Tu te plains donc, mon Ame!-Oui..., mais attends un peu; Avant de t'émouvoir, avant de prendre feu Et de troubler ta paix pour un long jour peut-être, Rentrons en nous, mon Ame, et cherchons à connaître Si , purs du vice altier qui nous choque d'abord , Nous n'aurions pas le nôtre, avec nous plus d'accord. Car ces coureurs qu'un Styx agite sur ses rives, Au festin du pouvoir ces acharnés convives, Relevant d'un long jeune, étonnés, et collant A leur sueur d'hier un velour insolent.... Leurs excès partent tous d'une fièvre agissante ; Une plus calme vie aisément s'en exempte; Mais les écueils réels de cet autre côté Sont ceux de la paresse et de la volupté Les as-tu fuis, ceux-là? Sonde-toi bien, mon Ame; Et si, sans chercher loin, tu rapportes le blâme, Si malgré ton timide effort et ma rougeur, La nef dormit longtemps en un limon rongeur, Si la brise du soir assoupit trop nos voiles, Si la nuit bien souvent eut pour nous trop d'étoiles, Si jusque sous l'Amour, astre aux feux blanchissants, Des assauts ténébreux enveloppent mes sens, Ah! plutôt que d'ouvrir libre cours à ta plainte Et de frémir d'orgueil sous quelque injuste atteinte, O mon Ame, dis-toi les vrais points non touchés; Redeviens saine et sainte à ces endroits cachés ; Et, quand tu sentiras ta guérison entière,

Alors il sera temps, Ame innocente et fière,
D'opposer ton murmure aux propos du dehors;
Mais à cette heure aussi, riche des seuls trésors,
Maîtresse de ta pleine et douce conscience,
Le facile pardon vaincra l'impatience.
Tu plaindras nos puissants d'être peu généreux;
Leur dédain, en tombant, t'affligera sur eux,
Et si quelque amertume en toi s'élève et crie,
Ce sera pure offrande à ce Dieu que tout prie!



RRE.



## ÉPITRE

## a m. acmille du clésieux,

AUTEUR D'Exil et patrie.

Dans les récits qu'on lit des hommes d'autrefois,
Des meilleurs, des plus saints, de ceux en qui je crois,
Ami, ce que j'admire et que surtout j'envie,
C'est leur force, un matin, à réformer leur vie;
C'est Dieu les délivrant des nœuds désespérés.
Car d'abord, presque tous, ils s'étaient égarés,
Ils avaient pris la gauche et convoité l'abîme;
Mais quelque événement bien simple ou bien sublime,

Un vieillard, un ami, les larmes d'une sœur, Quelque tonnerre au ciel , un écho dans leur cœur , Les replaçait vivants hors des vicissitudes, Et parmi les cités, au fond des solitudes, Dans la suite des jours ou sereins ou troublés, L'éclair ne quittait plus ces fronts miraculés. A voir les temps présents, où donc retrouver trace Des résolutions que féconde la Grâce, De ces subits efforts couronnés à jamais, De ces sentiers si blancs regagnant les sommets? Où donc? - La vie entière est confuse et menue, S'enlacant, se brisant, rechute continue, Sans un signal d'arrêt, sans un cri de holà! Le port n'est pas ici, l'abîme n'est pas là. On va par le marais que chaque été dessèche, Que quelque jonc revêt d'une apparence fraîche, Et qu'un soleil menteur dore de son rayon. On va : le pied suffit ; ce qu'on nomme raison Nous avertit parfois si trop loin on s'enfonce. Le sentiment, plus prompt, et qui si beau s'annonce, Amoureux en naissant de voler et briller, S'évapore bientôt ou se tourne à railler. Velléités sans but d'une âme mal soumise! Avertissements sourds que rien ne divinise. Sans écho, sans autel, sans prière à genoux, Et qu'un chacun qui passe a vite éteints en nous ! Le jour succède au jour; plus avant on s'engage; La réforme boiteuse et qui vient avec l'âge, N'introduit bien souvent qu'un vice plus rusé Aux dépens d'un aîné fougueux qui s'est usé, Les vains honneurs, l'orgueil vieillissant qui s'attriste, Ou les molles tiédeurs d'un foyer égoïste, — Foyer, — famille au moins, dernier lien puissant. Ainsi le siècle va, sous son faux air décent. Où donc la vie austère, assez tôt séparée?

O vous à qui j'écris, vous me l'avez montrée! Comme ceux d'autrefois dont l'âme eut son retour, Ami, vous avez eu dans votre vie un jour ! Un jour où, comme Paul vers Damas, en colère Vous couriez, insultant ce qu'un doux ciel éclaire, Frémissant de la lèvre aux splendeurs du matin, Accusant le soleil des dégoûts du festin, Et rejetant votre âme aux voûtes étoilées Comme un fond de calice à des parois souillées : Un jour, après six ans de poursuite et d'oubli. Quand il n'était pour vous de fleur qui n'eût pâli. Quand vous aviez, si jeune et las de chaque chose, Cent fois l'heure dit non à tout ce que propose L'insatiable ennui; quand, au lieu de soupirs. C'était enfin révolte et haine à tous désirs, Et que, ne sachant plus quoi vouloir sur la terre, Un matin vous sortiez, funèbre et solitaire ; Ce jour, le plus extrême et le plus imprévu, Pour changer tout d'un coup, Ami, qu'avez-vous vu? Vous vons taisez : - la tombe, au lointain cimetière, Vous dit-elle un secret et s'ouvrit-elle entière? Quel vieillard s'est assis, et puis s'en est allé? Pour vous, comme à Pascal, un gouffre a-t-il parlé? Comme à l'antique Hermas, dans le bleu de la nue, Quelle vierge a penché sa beauté reconnue?

Vos genoux, par hasard heurtés, ont-ils plié, Et tout ce changement vient-il d'avoir prié? Le mystère est en vous, mais la preuve est touchante : Votre foi le trahit, le murmure et le chante. A partir de ce jour, vous avez tout quitté; Sur un rocher, sept ans, devant l'Éternité, Devant son grand miroir et son fidèle emblême, Devant votre Océan, près des grèves qu'il aime. Vous êtes resté seul à veiller, à guérir, A prier pour renaître, à finir de mourir, A jeter le passé, vain naufrage, à l'écume, A nover dans les flots vos dépôts d'amertume, Repuisant la jeunesse au vrai soleil d'amour, Patriarche d'ailleurs pour tous ceux d'alentour, Donnant, les instruisant, et dans vos soirs de joie Chantant sur une lyre! - Et pour peu qu'on vous voie Aujourd'hui si serein, si loin des anciens pleurs, Le front mélancolique effleuré de lueurs, Époux d'hier béni, les cheveux bruns encore, On vous croirait sortant, belle âme qui s'ignore. De vos vierges forêts et du naïf manoir, Vous qui sûtes la vie et son triste savoir!

Vous le savez, Ami; mais votre cœur préfère Ensevelir au fond la connaissance amère, Ne jamais remuer ce qui tant le troubla. La prière et le chant sont pour vous au-delà, Au-dessus, tout à part. — Oh! combien de pensées Glissent en vous trop bas pour entrer cadencées Dans le divin nuage où vibre votre accent! Cette voix prie, et monte, et rarement descend.

C'est l'arôme léger de votre âme embaumée,
L'excès de votre encens, sa plus haute fumée.
Poëte par le cœur, — pour l'art, — vous l'ignorez.
L'art existe pourtant; il a ses soins sacrés;
Il réclame toute œuvre, il la presse et châtie,
Comme fait un chrétien son âme repentie;
Il rejette vingt fois un mot et le reprend;
De nos tyrans humains ce n'est pas le moins grand.
Aussi redoutez peu que je vous le conseille.
La gloire de ce miel est trop chère à l'abeille;
L'amour de le ranger en trop parfaits rayons
Use un temps que le bien réserve aux actions.
Chantez, chantez encore, à pleine âme, en prière,
Et jetez votre accent comme l'œil sa lumière.

Heureux dont le langage, impétueux et doux, En servant la pensée est plutôt au-dessous; Qui, laissaut déborder l'urne de poésie, N'en répand qu'une part, et sans l'avoir choisie; Et dont la sainte lyre, incomplète parfois, Marque une âme attentive à de plus graves lois! Son défaut m'est aimable et de près m'édifie, Et je sépare mal vos vers de votre vie, Vie austèrement belle, et beaux vers négligents.

Tel je vous sens, Ami, — surtout quand, seul aux champs, Par ce déclin d'automne où s'endort la nature, Un peu froissé du monde et fuyant son injure, J'ouvre à quelques absents mon cœur qui se souvieut. En ce calme profond votre exemple revient. N'aura-t-on pas aussi sa journée et son heure,
Sa ligne infranchissable entre un passé qu'on pleure
Et le pur avenir, son effort devant Dieu
Pour sortir de la foule et de tout ce milieu?
— Et, marchant, un vent frais m'anime le visage;
Le ciel entier couvert s'étend d'un seul nuage;
Le fond bleu s'entrevoit par places, mais obscur,
Presque orageux, si l'œil n'y devinait l'azur.
Sous ce rideau baissé, sous cette vive haleine,
A l'heure du couchant je travese la plaine,
Côtoyant le long bois non encore effeuillé.....
Et tout parle d'exil et de bonheur voilé.

Précy, 12 octobre 1834.

LT.



## CONNET.

Heureux, loin de Paris, d'errer en ce doux lieu,
Je venais de quitter le petit Bois des Dames,
Et m'écartant de l'Oise, où lavaient quelques femmes,
J'allais, gai villageois, léger, en sarreau bleu,
Chapeau de paille au front, du côté de Saint-Leu,
Quand soudain, me tournant vers le couchant en flammes,
Je vis par tout le pré des millions de trames,
Blancs fils de bonne Vierge aux longs réseaux de seu.

Des nappes du fin lin la terre était couverte, Et les chaumes restants et les brins d'herbe verte Semblaient un champ de lis subitement levé;

— Des brebis, tout au loin, bondissaient, blonde écume; Et, moi dont l'œil se mouille et dont le front s'allume, Tête nue, adorant, je récitai l'Ave.

Précy, 9 octobre 1834.





Les vers qui suivent auraient pu être imprimés à la fin du livre Volupté, auquel ils se rapportent, et il convient, pour les bien comprendre, de ne les lire qu'après s'être rappelé les dernières pages de cette longue confidence.

J'ai reçu, j'ai reçu les émouvantes pages, Aveux, confessions, échos des ans moins sages, Souvenirs presque miens, retrouvés et relus! Mais quand je les lisais, Ami, vous n'étiez plus! Vous me les écriviez, songeant à ma jeunesse, A mon âge d'alors, à mon ciel enflammé, Quand le nuage errant, sous un air de promesse, Cache et porte bientôt notre avenir formé,

Quand tout jeune mortel, montant son mont Albane Ou sa bruyère en fleurs, le regard plein d'essor, A ses pieds l'Océan ou les lacs de Diane, Pleure à voir chaque soir coucher les soleils d'or!

Vous vouliez avertir la fleur avant l'orage, Dire au fruit l'heure et l'ombre, et le midi peu sûr; Vos rayons me cherchaient sous mon plus vert ombrage, Mais quand ils sont venus, voilà que j'étais mûr,

Hélas! je ne suis plus celui du mont Albane, Celui des premiers pleurs et des premiers désirs; Quelques printemps de trop ont usé les plaisirs. Dieu n'est pas tout pour moi; mais l'âme encor profane, Sans plus les égarer, étousse ses soupirs!

Je n'ai que mieux senti l'intention profonde,
Ami; vos saints accents me venant du vrai monde,
Où mort vous habitez,
M'ont ravi sur vos pas en tristesse infinie.
Eh! qui n'a pas vécu de vos nuits d'insomnie?
Qui n'cut vos lents matins, vos soirs précipités?
Qui n'eut pas sa Lucy quelque jour sur la terre!

Qui ne l'a pas perdue absente ou par la mort? Au cœur d'une Amélie éveillant le mystère,

Qui n'a pas gardé le remord?

Et plus tard, quand la faute en nous s'est enhardie,
Tout froissé des liens de quelque madame R.,
Oh! qui n'a souhaité l'instant qui congédie,
La paix loin des erreurs, et le toit vaste et clair,
Et l'entretien si doux, tout proche de la mer,
Chez un ami de Normandie?

Guérissons, guérissons! et plus de faux lien! C'est assez dans nos jours d'une amante pleurée Ménageons, vers le soir, quelque pente éclairée, Où votre astre, Amaury, serait voisin du mien.

Mais puis-je, à mon souhait, suivre en tout même trace? Si le Christ m'attendrit, Rome au moins m'embarrasse. O prêtre, je le sais et l'ai bien éprouvé, Par son sol triomphal de sépulcres pavé, Par son bandeau d'azur, par ses monts, par ses rues, Par ses places en deuil des foules disparues, Par ses marbres encor, son chant ou ses couleurs, Ta Rome est souveraine à calmer les douleurs. Mais son pouvoir d'en haut me trouble et me rejette; En vain j'y veux ranger mon âme peu sujette; Je me dis de ne pas, tout d'abord, me heurter, De croire et de m'asseoir, de me laisser porter; Qu'au sommet applani luit le divin salaire; Je dis, et malgré tout, cœur libre et populaire, Chaque fois que j'aspire à l'antique rocher, Maint aspect tortueux m'interdit d'approcher!

Et cependant l'on souffre et l'on doute avec transe; N'est-il plus en nos jours besoin de délivrance, D'asile au toit béni, d'arche au-dessus des eaux, De rameau séculaire entre tant de roseaux?

Souvent l'hiver dernier, en douce compagnie Où les noms plus obscurs et des noms de génie Et d'autres couronnés de bonté, de beauté, S'unissaient dans un nœud de libre intimité, Comme aux chapeaux de Mai, sous la main qui se joue, La pâle ou sombre fleur au bouton d'or se noue : Souvent donc, réunis par qui savait choisir. Tous chrétiens de croyance ou du moins de désir, Ces soirs-là, nous causions du grand mal où nous sommes, De l'avenir du monde et des rêves des hommes, De l'orgueil emporté qui déplace les cieux, De l'esprit toutefois meilleur, religieux. Jeune esprit de retour, souffle errant qui s'ignore, Qu'il faut fixer en œuvre avant qu'il s'évapore. Puis par degrés venait le projet accueilli De faire refleurir Port-Royal à Juilly, Ou plus près, quelque part ici, dans Paris même, Et dans quelque faubourg d'avoir notre Solesme. Et c'étaient des détails de la grave maison, Combien de liberté, d'étude ou d'oraison, La règle, le quartier, tout... hormis la demeure, Et le plus vif sortait pour la chercher sur l'heure.

Oui, — mais le lendemain de ces soirs si fervents, Les beaux vœux dispersés s'en allaient à tous vents, Vrais propos de festin dont nul ne tient mémoire. Et la vie au dehors avait repris son cours; A chacun ses oublis! un rayon de la gloire,

Un rayon des folles amours,

Ou le monde et ses soins, cent menus alentours,

Et le doute en travers qui chemine et nous presse.

— Tout ce projet d'hier, n'était-ce donc qu'ivresse?

Oue faire? - Au moins sauver le projet dans son sein . En garder le désir et l'idéal dessein ; A chaque illusion dont l'âme devient veuve, A chaque flot de plus dont le monde l'abreuve. Tout indigne qu'on est, plein du deuil de son cœur, Regagner en pleurant le cloître intérieur ; Et rapporter de là, de la haute vallée, Au plus bas de la vie inquiète et mélée, Même dans les erreurs, même dans les combats, Même au sein du grand doute où s'empêchent nos pas, Un esprit de pardon, d'indulgence et de larmes, Une facilité de prier sous les armes, Le souvenir d'un bien qui n'a pu nous tromper, Un parfum que tout l'air ne pourra dissiper, Et dont secrètement l'influence reçue Nous suit par nos chemins et bénit chaque issue ; Quelque chose de bon, de confiant au ciel, De tolérant à tous, écoutant, laissant dire, N'ignorant rien du mal et corrigeant le fiel, Religion clémente à tout ce qui soupire, Christianisme universel,

Bien volontiers je crois avec ceux de notre âge, Un peu plus qu'Amaury n'y penche en son ouvrage,

Je crois avec nos chefs en ce douteux instant, Nos guides enchanteurs (un peu moins qu'eux pourtant), A quelque vrai progrès dans l'alliance humaine, Au peuple par degrés vivant mieux de sa peine, Au foyer, chez beaucoup, suffisant et frugal, S'honorant, chaque jour, d'un accord plus égal, A l'enfance de tous d'enseignement munie, A plus de paix enfin, d'aisance et d'harmonie. J'y crois, et, tout marchant, la flamme est à mon front; J'y crois, mais tant de maux au bien se mêleront. Mais tant d'apre intérêt, de passion rebelle, Sous des contours plus doux, d'injustice éternelle, Tant de poussière, à flots, si prompte à s'élever, Obscurciront l'Éden impossible à trouver, Oue je veux concevoir des âmes détachées, Muet témoin, les suivre aux retraites cachées, En être quelquefois, les comprendre toujours, Embrasser leur exil ici-bas, leurs amours, Plaintes, fuites, avenx, tout.... jusqu'à leurs chimères. L'essor va loin souvent dans leurs pages légères. Oh! oui, qu'on laisse encor à nos rares loisirs Ces choix d'objets aimés et de touchants plaisirs, Quelque couvert d'ombrage où l'on se réfugie! Pleurez tout bas pour nous, idéale Élégie! Souvent à cette voix trop tendre en commençant, La prière éveillée ajoute son accent. Racine, enfant pieux, relisait Chariclée. Clémentine, ou Clarisse, à propos rappelée, Nonchalents entretiens venus d'un air rêveur, Des purs amours en nous ravivent la saveur. Huet louait Zaïde, et tout m'embellit Clève;

Et mon être à souhait s'attendrit ou s'élève , Selon que plus avant en un monde chéri , Bien après le bosquet où la place est encore Du bon évêque Héliodore , L'abbé Prévost m'entraîne , et d'un tour favori Par la main me ramène à l'évêque Amaury.

Précy, octobre 1834.



## TABLE DES MATIÈRES.

| A VICTOR II.                              | v   |
|-------------------------------------------|-----|
| I. A madame V. H. 400                     | 5   |
| II. A M. Viguier.                         | 9   |
| III. A M. Auguste le Prévost.             | 17  |
| IV. A mon ami Ulric Guttinguer.           | 23  |
| V. A madame V. H.:                        | 31  |
| VI. A.M. A. de L. v                       | 37  |
| VII. Sonnet.                              | 45  |
| VIII. A Ernest Fouinet.                   | 49  |
| IX. A Fontaney.                           | 55  |
| X. A mon ami Émile Deschamps.             | 65  |
| XI. Sonnet.                               | 69  |
| XII. A deux Absents.                      | 73  |
| XIII, XIV, XV. Sonnets.                   | 77  |
| XVI. A. V. H.                             | 87  |
| XVII. A mon ami Leroux.                   | 91  |
| XVIII. A mon ami Antony Deschamps.        | 103 |
| XIX. A mon ami Boulanger.                 | 107 |
| XX. A Boulanger.                          | 109 |
| XXI, XXII, XXIII, XXIV. Sonnets.          | 115 |
| XXV. A mademoiselle                       | 125 |
| XXVI. A Alfred de Vigny.                  | 151 |
| XXVII. A Victor Pavie, la Harpe Éolienne. | 157 |

| TABLE | DES | MATIÈRES. |
|-------|-----|-----------|
|       |     |           |

143

151

191

XXVIII. A Paul Lacroix, les larmes de Racine.

XXIX. A mon ami M. P. Mérimée.

V. Vers à Amaury.

200

| PIÈCES AJOUTÉES.           |     |
|----------------------------|-----|
|                            |     |
| I. A M. de Lamartine.      | 163 |
| II. Vers tirés de Volupté. | 175 |
| III. A M. Du Clésireux.    | 179 |
| IV Connet                  | 195 |

FIN DE LA TABLE.





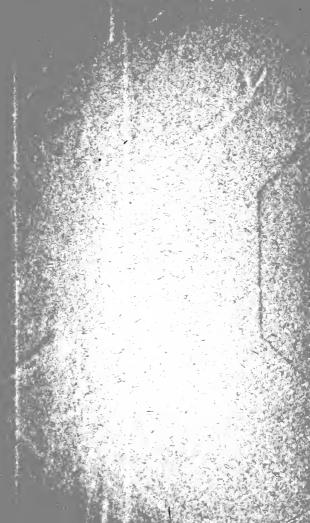

